ISSN 0753-4973

# ALYTES

INTERNATIONAL JOURNAL OF BATRACHOLOGY



December 2004

Volume 22, N° 1-2

0 3 JAN 2005



## International Society for the Study and Conservation of Amphibians

(International Society of Batrachology)

SEAT

Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France. – Tel.: (33).(0)1.40.79.34.87. – Fax: (33).(0)1.40.79.34.88. – E-mail: dubois@mnhn.fr.

President: C. Kenneth Dodd, Jr. (Gainesville, USA). General Secretary: Annemarie Ohler (Paris, France). Deputy Secretary: Alain Pagano (Angers, France). Treasurer: Siéphane GROSIEAN (Paris, France).

Deputy Treasurer: Rafael De Sá (Richmond, USA).

Councillors: Lauren E. Brown (Normal, USA); Alain DuBots (Paris, France); JIANO Jianping (Chengdu, China); Esteban O. LAVILIA (San Miguel de Tucumán, Argentina); Thierry Looé (Angers, France); Miguel Vences (Amsterdam, Tbe Netherlands).

### TARIFF FOR 2004

| INDIVIDUALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regular 2004 subscription to Alytes (volume 22) + ISSCA + Circulytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 € or \$                                                                                 |
| Student 2004 subscription to Alytes (volume 22) + ISSCA + Circulytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 € or \$                                                                                 |
| Special offer: gift half-price subscription of one year for a colleague of your choice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Half of price above                                                                        |
| Regular 2004 subscription to Alynes (volume 22) alone Student 2004 subscription to Alynes (volume 22) alone Back issues of Alynes: any single issue Back issues of Alynes: any complete volume 22) alone Back issues of Alynes: any complete volume 1 to 21 (1982-2004) Back issues of Alynes: any complete volume 1 to 21 (1982-2004) Regular five-year (2004-2008, volumes 22 to 26) individual subscription to Alynes + ISSCA + Circulytes Regular five-year (2004-2008, volumes 22 to 26) individual subscription to Alynes + | 46 € or \$ 23 € or \$ 15 € or \$ 25 € or \$ 40 € or \$ 630 € or \$ 225 € or \$ 200 € or \$ |
| Special offer: five-year (2004-2008, volumes 22 to 26) individual subscription to<br>Circalytes, with complete set of back issues of Alytes (1982-2004, volumes 1 to 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1080 € or \$<br>1200 € or \$<br>2160 € or \$ or more<br>2400 € or \$ or more               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |

Important notice: from 1996 on, any new life or patron individual subscriber to Alytes is offered a free complete collection of back issues of Alytes from the first issue (February 1982) until the start of her/his subscription.

#### INSTITUTIONS

| 100 € or \$                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| 92 ∈ or 5<br>30 ∈ or 5<br>50 ∈ or 5<br>80 ∈ or 5<br>1260 ∈ or 5 |
|                                                                 |

Circulytes is the internal information bulletin of ISSCA. Back issues of this bulletin are also available; prices can be provided upon request by our Secretariat.

### MODES OF PAYMENT

 In Euros, by cheques drawn on a French bank payable to "ISSCA", sent to our secretariat (address above).
 In Euros, by direct postal transfer to our postal account: "ISSCA", Nr. 1-398-91 L, Paris; if you use this mode of payment, add 2.30 € to your payment for postal charges at our end.

- In US Dollars, by cheques payable to "ISSCA", sent to Rafael O. De Sá, Associate Professor, Department of Biology, University of Richmond, Richmond, VA 23173, US out 1997, Paris redsa@richmond.edu; fax: (800)289-8233



### INTERNATIONAL JOURNAL OF BATRACHOLOGY

December 2004

Volume 22, Nº 1-2

Alytes, 2004, 22 (1-2): 1-14.

### The higher nomenclature of recent amphibians

### Alain Durgois

Vertébrés: Reptiles & Amphibiens, USM 0602 Taxonomie & Collections, Département de Systématique & Evolution, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France dubois@mnhn.fr>

The absence of rules in the International Code of Zoological Nomenclature for nomenclature of taxa above superfamily is a source of instability and confusion, especially with the recent increase in number of higher taxa following multiplication of phylogenetic analyses. A recent proposal concerning such rules, submitted elsewhere, is briefly presented here. and its consequences regarding nomenclature of higher taxa of recent amphibians are summarised. The class nomen AMPHIBIA should be credited to DE BLAINVILLE (1816) instead of LINNAEUS (1758). The nomen LISSAMPHIRIA Haeckel, 1866 is an invalid junior synonym of BATRACHIA Brongniart, 1800, that applies to one of the superorders of the subclass including all recent amphibians. The valid nomen of this subclass is NEOBATRACHI Sarasin & Sarasin, 1890. The three orders of recent amphibians should be known as ANURA Duméril, 1806, URODELA Duméril, 1806 and GYMNOPHIONA Rafinesque-Schmaltz, 1814. The nomina Salientia Laurenti, 1768, Caudata Scopoli, 1777, APODA Oppel, 1811, ARCHAEOBATRACHIA Reig, 1958 and NEOBATRACHIA Reig, 1958 are invalid and should no longer be used.

To be able to study and designate living organisms, systematists have devised a system of scientific classification of these organisms into taxa (taxonomy) and a system of rules pertaining to designation of these taxa (nomenclature). The latter system allows any taxon to be universally designated by all biologists worldwide by a single scientific name or nomen (Dubots, 2000). However, the current International Code of Zoological Nomenclature (ANONYMOUS, 1999; cited below as "the Code"), only deals with nomina of some taxa, from subspecies to superfamily, excluding taxa of lower and higher ranks. Nomenclature of higher zoological taxa above superfamily ("class-series nomina" according to Dusors, 2000) should tax



Sibliothèque Centrale Muséum



be fixed by consensus among workers. However, in many zoological groups, no such consensus exists, even for well-known and non-controversial taxa, as is examplified by the three orders of recent amphibians, for which the Zoological Record, in its recent editions, uses double denominations: "ANURA (= SALIENTIA)", "CAIDATA (= URODELA)" and "GYNNO-PHIONA (= APODA)". This absence of rules is a source of comission and instability in scientific literature, especially given recent development of phylogenetic analyses and multiplication of higher zoological taxa. For this reason, as et of formal rules for this nomenclature, based on a detailed rationale, was recently proposed (DUBOIS, submitted). This proposal, which is much more precise and consistent than a previous one (DUBOIS, 1984b), still has to be considered and discussed by the international community of zoologists before its possible inclusion, most likely after some changes, in the Code. The major criteria on which the proposed system is based are as follows:

- (C1) As requested in the Preamble of the Code (p. 2), the rules should respect "the freedom of taxonomic thought or actions". This means that these rules should not tie nomenclature to any fixed classification of animals, and, more importantly, to any given philosophy of taxonomy (e.g., phylogenetic).
- (C2) Just like those of the Code for other nomina, these rules should work automatically, without need of a permanent recourse to a committee, board or court, so that they allow any taxonomist worldwide to find the valid nomen of any given taxon under any taxonomic system.
- (C3) Therefore, the status (taxonomic allocation) of any nomen should be based on the original extension (content) of the taxon to which this nomen was first applied, irrespective of the intension (definition) then provided for the taxon, and of subsequent uses of the nomen, except in a few exceptional cases, as explained under (C5) below.
- (C4) Like those of all other taxa, nomina of higher taxa should have been published after 1757 and their validation should follow a rule of priority (i.e., among several nomina proposed for the same taxon, the first published should be the valid one) and a rule of homonymy (i.e., any nomen homonymous with a previously published nomen should be invalid).
- (C5) However, in order to avoid unnecessary instability, genuine well-known nomina, i.e., nomina widely used outside specialised scientific literature dealing with taxonomy and evolution, should be protected and stabilised, even if they are junior synonyms or homonyms of other more obscure nomina. An objective criterion is proposed to recognize nomina that should be so protected, and this is presence of these nomina in a high number (100) of titles of non-taxonomic publications dealing with these animals after 1900. This is justified by the fact that use of a nomen in a title is relevant only if this nomen is well-known to most potential readers, and not only to specialists.
- (C6) A number of criteria and rules need to be added to have a complete functional set of rules allowing automatic and universal allocation of nomina to taxa and validation of one of them among several competing nomina for the same taxon. In particular, whenever a couple or set of sisteen-nomina was proposed for taxa created in the process of splitting an earlier higher taxon (such as GRADETHI-SALENTHI-SEPENTIA, CALIDATA-ECALIDATA or ANIRA-URODELA), these sister-nomina should be validated or rejected together, instead of validating a mixture of nomina from two or more such different couples or sets.

DUBOIS 3

Pending publication of this long work (Dunous, submitted), its discussion by the international community and its possible formal inclusion in the Code, a process which is likely to take years, it may be useful to provide all batrachologists with general data and conclusions concerning higher nomenclature of the most important groups of recent amphibians.

In the recent decades, various discussions have been published concerning phylogenetic relationships of recent amphibian groups (i.e., taxa represented by at least one species in the extant fauna: frogs, salamanders and caccilians), both among themselves and with other groups of fossil amphibians and other tetrapods. No consensual opinion has been reached on most of these questions, and further discussions, based on new information, can be expected in the future. Thus, higher taxonomy and nomenclature cannot be stabilised for the time being. The discussion below will be restricted to the few higher taxa which do not appear controversial and are likely to remain valid whatever the future developments of phylogenetic studies. Given this likely taxonomic stability, it is relevant to propose stabilisation of the nomina of these taxa for future works. Among higher taxa (above superfamily) that include recent amphibian groups, the taxa concerned are only those of the following ranks: class, subclass and orders. Although still controversial, the superorders will also be included in the discussion below.

### THE CLASS

Universal agreement currently exists among zoologists for recognising a class that includes all three groups of recent amphibians (frogs, salamanders and eacclians), as well as several all-fossil groups. Although some authors still used the nomen BATRACHIA for this class until the end of the 20° century, most current authors now use the nomen AMPHIBIA (see e.g. DUBOS), 1984-10, 10a. bl. 1, particular, this nomen was largely used in many titles of books and other publications, both in scientific and non-scientific literature, and should therefore be preserved according to criterion (CS).

The nomen AMPHIBIA was introduced in scientific literature by LINNAEUS (1758). However, Linnaeus's original taxon was quite different from the taxon now known under this nomen. It contained many more reptile and "fish" than amphibian species and genera: only 2 of the 16 genera originally included in the taxon (Caecilla and Rama) are currently considered to belong in it. It was split in three orders, two of which (REPTILIA and SERPENTES) included amphibians, but these two nomina were later historically associated with reptilian groups. The traditional division into two classes called respectively AMPHIBIA and REPTILIA, in the sense they have retained for about two centuries, was not immediate after LINNAEUS (1758). It was first established by De BLAINVILLE (1816), and adopted progressively by subsequent authors. Probably the etymological meaning of the term AMPHIBIA "animals with a double life") played a rôle in final stabilisation of this term to designate frogs, salamanders and caccilians. Since then, the nomen AMPHIBIA has been used in zoological taxonomy with various meanings, but always for a taxon including these three groups and excluding all groups of recent "reptiles" and "fishes". Pending consensus among authors on cladistic relationships between major vertebrate groups, the taxon AMPHIBIA is her used in the sense most often

found in the scientific literature, that of ZITEL (1888), i.e., for the whole "batrachomorph" clade as recognized e.g. by TUDGE (2000). This is the sense of the term in thousands of publications, in most textbooks of biology and paleontology, and in all volumes of Zoological Record since 1927. Authorship of this nomen must however be credited to De BLAINVILE (1816), and the earlier homonymous nomen AMPHIBIA Linnaeus, 1758 must be rejected as invalid. This interpretation is not new, as it had already been proposed e.g., by KUHN (1965: 12), who however incorrectly cited LATRELLE (1825) instead of De BLAINVILEE (1816) as the author of the current concept of the taxon.

### THE SUBCLASS

Although phylogenetic relationships and taxonomy of entirely fossil groups of amphibians are still controversial (see e.g.: MILNER, 1988; TRUB & CLOUTER, 1991; LAURIN, 1998; SANCHIZ, 1998; TUDGE, 2000), consensus exists among most current authors for allocation of all living amphibians, and their close relative fossil forms, into a single subclass including three orders (frogs, salamanders and caecilians). This subclass is not a taxon that can be considered well-known or widely used by authors who are not taxonomists or evolutionary biologists, as it was rarely mentioned in titles of non-systematic publications. Therefore its valid nomen should be established from original contents of taxa for which nomina were coined, not by any subsequent incorrect uses of these nomina by specialists.

For this subclass, some recent authors (e.g.: DUELIMAN & TRUEB, 1985; MILNER, 1988; TRUEB & CLOUTER, 1991; LAURIN, 1998; TUDGE, 2000) used the nomen LESAMPHIBBA Haeckel, 1866, whereas DUBOIS (1984b) supported use of the nomen BATRACHIA Brongniart, 1800. However, both opinions are unquestionably incorrect, as both nomina BATRACHIA and LESAMPHIBBA were coined for a taxon including frogs and salamanders but expressly excluding cascilians. These two nomina are therefore available for a taxon of lower rank and will be considered below. So, what is the valid nomen of the subclass.

The first taxonomic recognition of a taxon encompassing the three current orders of the subclass containing all recent amphibians, and only them, was by OPPEL (1811a-f), under the nomen NUDA. However, this nomen is invalid, for several reasons, in particular as it is a junior homonym of NUDI Batsch, 1788.

The valid nomen for this subclass is NEOBATRACHI Sarasin & Sarasin, 1890, a nomen that was clearly mentioned by KUHN (1967: 30) and DUBOIS (1983: 272; 1984b: 12, 29) as a senior homonym of NEOBATRACHIA Reig, 1958, making the latter nomen invalid. The nomen NEOBATRACHI was proposed for a subclass including all recent amphibians (frogs, salamanders and caecitians) as opposed to the all-fossil amphibian groups, for which SARASIN & SARASIN (1890) used the nomen STEGOCEPHALIA. It should be used as the valid nomen for the taxon including all recent amphibians and closely related groups, for which the nomen LESSAMPHIBIA cannot be conserved.

DUBOIS 5

### THE SUPERORDERS

To designate the subclass of recent amphibians, the nomen LISSAMPHIBIA Hackel, 1866 has had growing use in the last two decades (see DUBOIS, 1984b: 10), although almost exclusively in systematic publications. Few (if any) of the recent authors who used this nomen examined HAECKEL's (1866) book where it was first published, because if they had they would have realised that the original taxon designated under this nomen is different from that understood by recent authors.

HAECKEL (1866: exxx-exxxii) recognized a class AMPHIBIA, with two subclasses, for which he proposed the nomina PHRACTAMPHIBIA and LISSAMPHIBIA. The PHRACTAMPHIBIA were composed of three orders, two containing only fossil taxa (GANOCEPHALA and LIBY-RINTHODONTA) and one (PEROMELA) composed of the caecilians. The LISSAMPHIBIA contained three orders of living taxa, two of which (SOZOBRANCHIA and SOZURA) embraced the current tailed amphibians, whereas the third one, ANURA, contained the tailless amphibians. Therefore, HAECKEL's (1866) LISSAMPHIBIA were exactly equivalent to BRONGNIAR'S (1800a) BATRACHIA, and not to the latter plus the GYMNOPHIONA, as stated by several recent authors. This remained the opinion of Haeckel apparently for his entire life, as in all his subsequent works (e.g., HAECKEL, 1868, 1870, 1872, 1873, 1902) the LISSAMPHIBIA always only contained the current ANURA and URODELA, whereas the GYMNOPHIONA were classed in the PHRACTAMPHIBIA.

The recent confusion traces back to Parsons & Williams (1963: 27), who resurrected the long-forgotten nomen LISSAMPHIBIA for a new taxon they erected for all living amphibians. Although they acknowledged that HAECKEL (1866) had clearly excluded the GYMNOPHIONA from his LISSAMPHIBIA, they stated that they were following GADOW's (1901) use of the latter nomen for all recent amphibians, a significant change for which GADOW (1901: xi, 10, 84-274) did not provide any explanation. As GADOW (1901: 9-10) was clearly aware of the original content of the LISSAMPHIBIA, as well as of existence of the nomen NEOBATRACHI, his choice of the former for the taxon may be explained only by its etymological meaning ("smooth amphibians"). He may have considered it more appropriate to designate a taxon for which he provided the following diagnosis: "Amphibia without dermal armour" (Gadow, 1901: 84). KUHN (1967: 27) did not recognize LISSAMPHIBIA as a valid taxon but wrote incorrectly about it: "für Caudata, Gymnophiona und Salientia; heterogen". Most other subsequent authors seem to have simply followed Parsons & Williams (1963) in accepting this nomen. It was used by ROMER (1966: 364), and adopted since then by several authors for a subclass containing all three recent orders of amphibians, but, as first noted by Dubois (1983, 1984b) it should be treated as a strict junior synonym of BATRACHIA Brongniart, 1800, which furthermore has had a dramatically larger use in zoology. This latter nomen thus deserves a detailed discussion.

Contrary to the statement by STEINEGER (1904), and as shown by DUBOIS (1984b: 11, 24), the familial nomen Batracum Batsch, 1788 is not available in the class-series, and BRONGMART (1800) must be credited with authorship of the class-series nomen BATRACHIA (as BATRACHEAS). The first post-1757 published use of this widespread nomen, based on the Greek term

batrachos ("frog"), under the spelling BATRACHI, was by BATSCH (1788), who gave family rank to this taxon. Barsch (1788) was the first author to use the category family in classification of the amphibians. This was a high category in his taxonomic system, between order and genus. He recognized families throughout the entire animal kingdom. Some nomina he coined for these families were based on stems of available generic nomina, whereas others were not. In his class AMPHIBIA. BATSCH (1788) recognized four families, three of which (BATRACHI, LACERTAE and SERPENTES) contained amphibians. The nomen TESTUDINES has long been recognized, under the form TESTUDINIDAE Batsch, 1788, as the valid nomen of the family of land turtles including the genus Testudo Linnaeus, 1758 (e.g.: BOUR & DUBOIS, 1985; IVERSON, 1992; Rogner, 1996; Merchan Fornelino & Martinez Silvestre, 1999; Lapparent de Broin, 2001; Vetter, 2002). The same should be done for the family nomen LACERTIDAE, erroneously credited in recent herpetological literature either to OPPEL (1811e) (e.g., PÉREZ-MELLADO, 1998), to Gray (1925) (e.g., Estes et al., 1988; 211; Cel, 1993; 58; Zhao et al., 1999; 219) or to Cope (1864) (e.g., Taylor, 1963; 928; Dowling & Duellman, 1978; 84.1). However, the nomina BATRACHI and SERPENTES, not based on available generic nomina, are incorrectly formed as family-series nomina according to the Code, and are therefore nomenclaturally unavailable.

The nomen Batracur Batsch, 1788 being unavailable, the author who made this nomen available, as a nomen of order, was Bronniar (1800a). He created four orders in the class REPILLES BATRACIENS, CHÉLONIENS, OPHIDIENS and SAURIENS. These four nomina were latinized the same year by LATREILE (1800: XXXVII, XI, XVIII, XIII), respectively as BATRACHI, CHELONI, OPHIDII and SAURIENS (19Ellings that soon became unused, except for CHELONII), and shortly after by Ross & MACARTNEY (in CUVIER, 1802: tab. 3), respectively as BATRACHIA, CHELONIA, OPHIDIA and SAURIA. Except for CHELONIA, these latter spellings have been universally used by later authors and should be retained as correct spellings of these nomina. BRONGNART (1800a) was the first author to remove the salamanders from the lizards, where they had been placed by all his predecessors. He grouped them with the frogs in his new order BATRACIENS. He also expressed doubts (BRONGNART, 1800b: 91) about the caecilians being properly referred to the order which he called OPHIDIENS (that included snakes, limbless lizards and amphisbaenians), but he kept them unallocated to order and did not refer them formally to his BATRACIENS, so that the latter taxon is less inclusive than the NEOBATRACHI of SARRIN (SARRIN) (1890).

The nomen BATRACHIA has been long used in zoology, but in an ambiguous sense, as it has been employed to designate the class of amphibians (e.g., BOULENGER, 1910), or its subclass containing all recent amphibians (e.g., DUBOIS, 1983, 1984b), or a superordinal taxon including only the two orders of frogs and salamanders, considered sister-taxa (e.g.: MILNER, 81988; TRUBE & CLOUTER, 1991; ZARDOYA & MEYER, 2001). The latter opinion is correct, as the original extension of the taxon covered only our current frogs and salamanders. TRUBE & CLOUTER (1991: 259) wrote about BATRACHIA: "we restrict it to include only the Urodela and Salientia". Actually this is not a restriction, but a return to the original definition of the taxon. There currently exists no general consensus on the validity of this taxon, although recent data, both morpho-anatomical (TRUBE & CLOUTER, 1991) and molecular (ZARDOYA & MEYER, 2001) strongly support it. Under this interpretation, adopted here, the nomen BATRACHIA is the valid nomen of a superorder including frogs and salamanders, and the superorder containing the caecilians should bear the nomen GATRACHIA is

alternative interpretation where the salamanders and caecilians are sister-taxa (e.g., Feller & Heddes, 1998), the nomen BATRACHIA should be kept as the valid nomen of the subclass including all recent amphibians. The nomen NEOBATRACHI SAZSIA & SAZSIA, BAZSIA, 1890 would then become its junior synonym. In such an arrangement, the superorders should be known respectively as ANURA Duméril, 1806 for frogs (see below) and UROPHORA Hogg, 1839 (senior synonym of the unnecessary nomen PROCERA Feller & Hedges, 1998) for the order containing the URODELA and GYANOPHIONA.

### THE ORDERS

In the second half of the 20th century, a few authors (e.g., Goun & Goun, 1962) still recognized an order (TRACHYSTOMATA Cope, 1866) for the single family Sirestingle Gray, 1825. Currently, there seems to be general consensus to recognize only three orders (frogs, salamanders and caecilians) among recent amphibians, and the Sirestingle are now universally included among the salamanders (DUELIMAN & TRUEB, 1985; FROST, 1985; LAURENT, 1986; DUBOIS, 1985; ZUG, 1993).

A few words only will be devoted here to the suborders of frogs and salamanders. No consensus currently exists among authors regarding these taxa. Furthermore, the nomenclature of these suborders raises a number of complex problems, the discussion of which would require too much space here. These problems will be discussed at length in the forthcoming publication (DUBOIS, submitted). Let us just stress again here (after e.g. KUHN, 1967, and DUBOIS, 1984b) that, anyway, the nomina ARCHAEDBATRACHIA Reig, 1958 and NEOBATRA-CHIA Reig, 1958 cannot be retained as valid for two suborders of ANURA, being junior homonyms of ARCHAEDBATRACHI Sarasin & Sarasin, 1890, respectively. Reig's nomina have never been used outside systematic literature, and therefore cannot be protected on the basis of usage. Pending the publication of the detailed analysis of this case, the best solution for authors who wish to recognise these two suborders (a still controversial matter) may be to use the nomina DiscocalossolDFI and RANOIDEI proposed for them by SOKOI. (1977), followed and expanded by DUBOIS (1984b, 1985).

#### CAECILIANS

The first available nomen for an order including only the caccilians is APODA Oppel, ISBI. In his order NUCA, O'PPEL (ISBILAP) recognized three taxa: APODA, CAUDATA and ECAUDATA. The last two will be discussed below. Because of its priority, the nomen APODA has been used by a number of subsequent authors to designate the order of caccilians or another higher taxon containing the caccilians. However it cannot be valid for this taxon, being a jumior homonym. This nomen is preoccupied by several earlier nomina: an ordinal nomen of fish of LINAMEUS (ISBS: 43H; three identical nomina proposed by LTARELLE (ISBS). 73, 75, 103) for three different orders of fishes; and several ordinal nomina proposed by FISCHER (ISBS: 113, 25, 28h), including one as a replacement nomen for OPPHIDAB Bronningt. 1800 (i.e., a taxon that did not include caecilians). Therefore the nomen APODA cannot be used for an order containing only caecilians. OPPEL's (1811c: 409) use of APODA for an order containing the single genus Caecilia must be considered as a new nomen for a new taxon, and therefore an invalid junior homonym. This nomen was not used enough in non-systematic works to qualify for conservation under criterion (C5). It should therefore be definitively abandoned in the higher taxonomy of amphibians, and cannot be retained, even as a subdivision of the GYANOPHIONA, as suggested e.g. by TRUBB & CLOUTIER (1991: 296).

The nomen GYMNOPHIONA should be retained for the order of caecilians. This nomen was first used under this spelling by MÜLLER (1831), but, as established by DUBOR (1984a), this should be considered an emendation of the nomen GYMNOPHIA proposed by RAFINESQUE-SCHMALTZ, (1814b: 104). The latter author proposed many new nomina for higher taxa of vertebrates, especially reptiles and amphibians (RAFINESQUE-SCHMALTZ, 1814a-br. RAFINESQUE, 1815), which he divided in 5 orders and 15 families. His order GYMNOPHIA contained a single genus, Cecilia Rafinesque-Schmaltz, 1814, an emendation of Caecilia Linnaeus, 1758. MÜLLER'S (1831: 198) spelling GYMNOPHIONA, which has been used by many subsequent authors, must be kept as the valid spelling of this taxon.

Finally, within the frame of the taxonomy of recent amphibians presented below, and as a result of the rule of coordination adapted to class-series nomina (for details, see Dubots, submitted), the nomen GYMNOPHIONA Rafinesque-Schmaltz, 1814 is also the valid nomen for the superorder including this single order.

### FROGS AND SALAMANDERS

Whereas many current authors agree on use of GNNNOPHIONA for the order of caecilians, consensus is not as good for the other two orders of extant amphibians, salamanders and frogs, which have received many different nomina. The most frequently used ones are respectively CAUDATA and URODELA, and SALIENTIA and ANURA. Considerable usage of each of the alternative nomina in non-purely systematic literature can be documented, so that none of these four nomina can be protected against one another, and original contents of the taxa must be used as the criterion for allocation of these nomina to our current tax.

Most authors have long been aware that limbed amphibians were composed of two different groups, tailed salamanders and tailless frogs, and accordingly several early authors proposed couples of nomina for these groups. The three most noteworthy of these couples of nomina were proposed by LAURENTI (1768), SCOPOLI (1777) and DUMÉRIL (1806a). According to the rules proposed (DUBOIS, submitted), two such nomina can be validated together, but a combination of nomina from different couples is not acceptable.

In his class REPTILIUM, LAURENTI (1768) recognized three orders, two for which he provided new monima (SALIENTA and GRADIENTI) and one (SEREPENTA) for which he used a nomen from LINNAEUS (1758). All three orders included amphibians, but only the first was homogeneous in this respect. LAURENTI'S (1768) monem SALIENTIA was proposed for the order including frogs, and its sister-momen GRADIENTIA for the order including salamanders. However, both taxa were heterogeneous in this original work, especially as one genus (Proteas) was straddling both orders, a very exceptional stutuation indeed in taxonomy.

contradictory to the principles of dichotomy and hierarchy used in Linnaean taxonomy. The SALIENTIA were almost homogeneous, as they contained four genera of frogs (Bufo, Hyla, Pina, Rana), but also a single species that was referred to the genus Proteus. Two other species of the latter genus were referred to the GRADIENTIA, along with two other genera of salamanders (Salamandra, Triton) and one of frogs (Caudiverbera), but also with one of crocodilians (Crocodylus) and nine of lizards Probably because of this heterogeneity, the nomen Gradientia, apart from limited use in the 19th century (e.g., Merrem, 1820; Gray, 1850; BOULENGER, 1882), was rejected by most subsequent authors, and was never used as valid since 1900, whereas the nomen SALIENTIA was continually considered valid by many authors. Because of the original extension of the taxon it designated (including both rentiles and amphibians), the nomen GRADIENTIA cannot be the valid nomen for the order of salamanders. Consequently, its sister-nomen Salientia also cannot be retained as the valid nomen for the order of frogs. Furthermore, as the taxon SALIENTIA Laurenti, 1768 included (although in part only) the genus Proteus, the nomenclatural status of which is fixed by its type-species (Proteus angumus Laurenti, 1768, a salamander), the nomen Salientia applies to the taxon of rank superorder for which the valid nomen is BATRACHIA Brongmart, 1800 (see above). Therefore, the nomen Salientia should not be used as valid for frogs, as suggested e.g. by TRUEB & CLOUTIER (1991).

SCOPOLI (1777) published a classification of the animal kingdom in 12 "tribus", corresponding mostly to taxa proposed by Linnatus (1758) either for classes or orders Each "tribus" could be divided in several taxa of rank "gens". The latter in taxa of rank "divisio", the latter in taxa of rank "ordo" and the latter in taxa of rank "gens". Within the divisio REPITLIA of his gens LEGITIMA, SCOPOLI (1777) recognized two new orders. CALDATA for the genera Druco, Lacerta, Suen and Testudo, and ECALDATA for the single genus Rana. Only the second of these taxa corresponds to a group now considered homogeneous. However, only the first of these nominea was retained by subsequent authors, while the second was forgotten almost entirely shortly after the introduction by DLMsERI, (1806a) of two replacement nomina for the two nominan ScoPoul, (1777) (see below) Despite is subsequent use for the order of salamanders by several authors, the nomen CALDATA Scopoli, 1777 does not apply to this taxon according to criterion (C3), as the least inclusive taxon that contains all its originally included genera covers both reputles and amphibans.

The first author who clearly separated salamanders from Izards, and classified them with frogs, was Bronsonart (1800a-b). As mentioned above, be created an order BATRALENS for the genera Bulo, Hylar, Ruma and Salamandra Shorty thereafter, Di Méral (1806a) adopted this order (as BATRALEN) from the genera Bulo, Hylar, Ruma and Salamandra Shorty thereafter, Di Méral (1806a) adopted this order (as BATRALEN) and this corresponding to tailless and tailed amphibians. This was the first couple of taxa clearly created to separate, within the order of living amphibians, salamanders, and only them (excluding the Izards), from frogs, which was not the case with GRADIENTA and CALDATA ORGENIC (1806a) introduced his two new nomina as French translations of the Latin nomina Exaldati and DALDATI which he also mentioned for the same taxa. The question may be posed, whether DEMERI (1806a) nomina Exaldati and CALDATI and CALDATI where new nomina, and therefore invalid junior homonyms of Exaldati and CALDATI and CALDATI when the same taxa from the same taxa the substance of the same taxa. The question may be posed, whether DEMERI (1806a) nomina Exaldati and CALDATI and CALDATI and CALDATI and CALDATI and CALDATI, and cald nomina but he did so

in later works (DUMERIL, 1808: 312; DUMÉRIL & BIBRON, 1834; 242), so there is little doubt that he simply used Scopoli's nomina but provided new definitions and contents for the taxa designated by them.

The taxon ECAUDATI as used by Dixisian (1806a) included four genera, Bufo, Hyla, Pipa and Rana. The last was the only genus originally mentioned by Scopout (1777) as a member of his ECAUDATI, a nomen of which Duméril's ECAUDATI must therefore be considered as an emendation. However, the situation is different concerning CAUDATI. As used by DUMÉRIL (1806a), this taxon included four genera: Proteosity Sa Protocosis, Salamandiar, Triton and Siren. Only the last of these genera was part of the genera originally included in the CAUDATA Scopoli, 1777, which also included repitles, so CALDATI Duméril, 1806, which applies to a distinct taxon, must be considered a junior homonym created for a different taxon.

Whatever the interpretation chosen for the status of Dumertl's nomina with respect to those of Scopoli, the nomina of the latter cannot be validated for the orders of frogs and salamanders. (1) if Duméril's nomina are considered as two new nomina, both are invalidable being junior homony ms of Scopoli's nomina. (2) if, as supported here, they are interpreted as subsequent uses of Scopoli's nomina. (a) the nome EcalDati, as an emendation of ECALDATI, as could possibly be considered valid, whereas CALDATI Duméril, 1806, designating a distinct new taxon, is an invalid junior homonym of CALDATA Scopoli, 1777. But then, because they are sister-nomina. ECALDATI also must be rejected as invalid.

Let us finally consider Duméril's (1806a) new nomina ANOURES and URODELES. They were proposed as replacement nomina of ECAUDATI and CAUDATI, thus having the same original definitions as the nomina ECALDATA Scopoli, 1777 and CALDATI Duméril, 1806. These two nomina were later latinized, as ANURA and URODELA, and used as valid nomina by many authors. As both these nomina have remained in wide use by many biologists since their creation, they fully qualify for validation for the two orders of batrachians. However, their retention as valid nomina imposes rejection of the nomina ECAUDATA Scopoli, 1777 (of which ANURA is a replacement nomen) and CALDATI Duméril, 1806 (already rejected as a junior homonym). It is therefore not possible to maintain uses of both CAUDATA and URODELA as valid taxa, with the former including the latter or the contrary, as was done by some recent authors (e.g., respectively, MILNER, 1988, TRUEB & CLOUTIER, 1991), Similarly, the nomen SALIENTIA cannot be used for a taxon including the ANIRA, as done also by several authors (e.g. MILNER, 1988, TRUEB & CLOUTHER, 1991) Validation of both nomina ANURA and URODELA definitively rejects the couples of sister-nomina Salientia-GRADIENTIA and ECALDATA-CALDATA. These last four nomina should no longer be used in higher nomenclature.

### HIGHER NOMENCLATURE OF RECENT AMPHIBIANS

This review of amphibian nomenclature is but one example of the difficulties arising from lack of rules governing nomenclature of higher taxa. Hopefully, the new proposed rules (DL Bois, submitted) will remedy this chaos. On the basis of this analysis, the nomenclature of the major taxa of recent amphibians is as follows:

Classis AMPHIBIA De Blamville, 1816

Subclassis NEOBATRACHI Sarasin & Sarasin, 1890

Superordo BATRACHIA Brongmart, 1800

Ordo ANURA Duméril, 1806

Ordo Urodela Duméril, 1806

Superordo Gymnophiona Rafinesque-Schmaltz, 1814 Ordo Gymnophiona Rafinesque-Schmaltz, 1814

### ACKNOWLEDGEMENTS

For bibliographic information and constructive comments on the manuscript of this paper, I am grateful to Roger Bour, Lauren E. Brown, Patrick David, Darrel R. Frost, W. Ronald Heyer, Annemane Ohler, Don Shepard and an anonymous reviewer

### LITERATURE CITED

- Anonymot's [International Commission on Zoological Nomenclature], 1999 International code of zoological nomenclature. Fourth edition. London, International Trust for zoological Nomenclature: isxix +1-306.
- BATSCH, A. J. G. C., 1788 Versuch einer Anleitung, zur Kennniss und Geschichte der Thiere und Mineralien. Erster Theil. Jena. Akademische Buchhandlung: i-viii + 1-528, pl. 1-5.
- BOULF-GER, G. A., 1882 Catalogue of the Batrachia Gradientia's Caudata in the collection of the British Museum. Second edition. London, Taylor & Francis: i-ix + 1-127, pl. 1-9.
- ----- 1910. Les Batraciens et principalement ceix d'Europe Paris, Dom. -1x + 1-305 1-xu.
  BOUR, R. & DUBOIS, A., 1985. Nomenclature ordinale et familiale des Tortues (Reptila). Studia geologica salmanticensia. "1984", vol. especial 1, Studia palaeochelmiologica, 1, Salamanea.
- Ediciones Universidad: 77-86
  BROSONIART. A., 1800a. Essai d'une classification naturelle des reptiles. I en partie Etablissement des ordres. Bull. Sci. Soc., philom., 2 (35): 81-82.
- 1800b Essai d'une classification naturelle des reptiles. Il partie Formation et disposition des genres. Bull Sci. Soc. philom. 2 (36): 89-91, pl. 6
- Cti, J.M. 1993 Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina. Herpetofauna de las selvas subtropiedes, pina y pampos. Torino. Museo regionale di Scienze naturali, Monogr. 14, 1-949, pl. 1-126.
- COPF, E. D., 1864. On the characters of the higher groups of Republic Squamata and especially of the Diploglossa. Proc. Acad. nat. Sci. Philadelphia, 16, 224-231.
- 1866 On the structure and distribution of the genera of the arciferous Anura. J. Acad. nat. Sci. Philadelphia, (2), 6: 67-112.
- CLVIIR, G., 1802 Lectures on computative unations. Translated from the French of G. CLVIIR (-) by William Ross, under the inspection of James Macarity (-). Vol. 1. On the organs of notion London, Longman & Rees: July 1-542, tab. 1-9.
- Di Blainville, H. 1816 Prodrome d'une nouvelle distribution systematique du regne animal Bull Sci. Soc. philom Puris, juillet 1816: "105-112" [actually 113-120] + 121-124
- DOWLING, H. G. & DUELIMAN, W. E., 1974-1978 Systematic herpetology: a synopsis of families and higher entegories. New York: HISS Publications. Publications in Herpetology, 7:1-xii + 11-118.3+ 1-xii.
- DUBOIS, A. 1983 Classification et nomenclature supragenerique des Amphibiens Anoures. Bull mens Soc. Inn. Lyon, 52: 270-276.
- ---- 1984a. Miscellanea nomenclatorica batrachologica (V). Ali tes. 3: 111-116.

- ----- 1984b La nomenclature supragenérique des Amph.biens Anoures. Mém Mus nath Hist nat. (A) 131: 1-64.
- ---- 1985. Miscellanea nomenciatorica batrachologica (VII). Alvies. 4 (2): 61-78
- ----- 2000 Synonymies and related lists in zoology general proposals, with examples in herpetology Dumerilia, 4 (2) 33-98
- submitted Proposed Rules for the incorporation of nomina of higher zoological taxa in the International Code of Zoological Nomenclature, with the example of the higher nomina of recent Amphibia
- DULLEMAN, W. E & TREEB, L., 1985 Biology of amphibians. New York, McGraw-Hill, "1986": 1-xix + 1-670
- DUMERIL, A. M. C., 1806a Zoologie analytique ou methode naturelle de classification des animaux, rendue plus fucile à l'aide de tableaux synoptiques. Paris, Allais: i-xxxiii + 1-544
- ----- 1806b Analytische Zoologie Aus dem Französischen, mit Zusatzen von L. F. Frorit P. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir: [i] + 1-vi + 1-346
- ----- 1807a Tratté élémentaire d'histoire naturelle Seconde edit.on Tome 2 Paris, Detervil.e 1-xii + 1-360, 20 pl
- ----- 1807b. Sur la division des Reptiles Batraciens en deux familles naturelles. Nouveau Bulletin des
- Sciences, par la Société philomathique, 1 (3): 62-63.

  1808 Memoire sur la division des Reptiles Batraciens en deux familles naturelles. Magasin
- encyclopedique, ou journal des Seiences, des Lettres et des Arts, 1808 (2) 308-329 DUMERIL, A.-M. C. & BIBRON, G., 1834 — Expetologie genérale ou histoire naturelle complete des Repides
- Tome 1 Paris, Roret: HXXIV + 1-447

  ESTES, R. DE QUEIROZ, K. & GAUTHER, J., 1988 Phylogenetic relationships within Squamata. In R.
- ESTLS & G PREGILL (ed.), Phylogenetic relationships of the lizard families, Stanford, Stanford Univ Press: 119-281

  FFIJRA E & HFIGELS, S. B., 1998 Molecular evidence for the early history of living amphibians, Mol.
- FFITTR, A. E. & HEIGELS, S. B. 1998. Molecular evidence for the early history of living amphibians, Mol. Phyl. Evol. 9 (3): 509-516.
  FISCHER, G. 1808. Tubleare's synoptiques de zoognose. Moscou, Implimera de l'Universite Impériale.
- [1-60] + 1-186, 6 pl.
  FROST, D. R. (ed.). 1985 Amphibian species of the world. Lawrence, Allen Press & Assoc Syst Coll.
- GADOW, H. 1901 Amphibia and reptiles London, Macmillan & Co. 1-xiii + 1-668. 1 pl
- GOIN, C. J. & GOIN, O. B., 1962 Introduction to her petologi. San Francisco & London, Freeman & Co. i-ix + 1-341
- GRAY, J. E., 1825. A synopsis of the genera of Reptiles and Amphibia, with a description of some new species. Ann. Philos., (2), 10, 193-217.
- 1850 Catalogue of the specimens of Anghibia in the collection of the British Museum Part II
- Batrachia Gradientia, etc. London, Spottiswoodes & Shaw: 1-72, pl. 3-4
  HALKEL, E., 1806. Generelle Morphologie der Organismen. Zweiter Band. Allgemeine Entwickelungs-
- geschichte der Organismen Berlin, Georg Kramer: 1-clx + 1-462, pl. 1-8.

   1868. Natürliche Schopfungsgeschichte Berlin, Reimer: 1-xvi + 1-568, 11 pl.
- 1870 Natiritéhe Schopfungggewinchte Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage Berlin, Reimer Exxxxi + 1-688, 15 pl.
   1872 Natürtéh Schönfungsgewinchte Dritte verbesserte Auflage Berlin, Reimer Exivit + 1-688.
  - 1872 Natürliche Schöpfungsgeschichte Dritte verbesserte Auflage Berlin, Reimer 1-xlviii + 1-688 15 pl
  - 1873 Autuitiche Schopfungsgeschichte Vierte verbesserte Auflage. Berlin, Reimer. i-xlviii. + 1-688, 15 pl.
- 1902 National Schopfungs Geschichte Zehnte verbesserte Auflage Zweiter Theil. Allgemeine Stummer-Geschichte - Phylogenie und Anthropogenia. Berlin, Reimer 1 v + 371 832 23 pl
- HOGG, J. 1839. On the classifications of the Amphibia Mag nat Hist., (n.s.), 3, 265-274.
  KERSON, J. B. 1992. A record the chief south distribution maps of the natives of the sould. Richmond Eartham College: Exist. 1-363.
- KUHN, O. 1965 Die Amphibien Krailling bei Manchen, Oeben 1-102
- ---- 1967. Amphibien und Reptilien Stuttgart, Gustav Fischer 1-vn + 1-124
- LAPPARENT DE BROIN, F. DE, 2001. The European turtle fauna from the Triassic to the present Dumerilia, 4 (3): 155-218

DUBOIS

- LATREILLE, P. A., 1800 Histoire naturelle des salamandres de France précèdée d'un tableau méthodique des autres reptiles. Paris, Vilher: 1-xlvii + 1-63, pl. 1-6.
- ----- 1804 Tableau methodique des poissons. In Tableaux methodiques d'histoire naturelle [1] + 1-238, in Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle, Tome 24, Paris, Deterville: 71-105.
- -- 1825. Familles naturelles du règne animal Paris, Bailhère: [i-v] + 1-570.
- LAURENT, R. F., 1986. Sous-classe des Lissamphibiens (Lissamphibia) Systématique. In: P-P GRASSÉ & M. Det sot, ted 1. Trané de Zoologie, 14. Annhibiens, fasc, I-B. Paris, Masson, 594-796.
- LAURENTI, J. N., 1768 Specimen medicum exhibeus synopsin Reptilium emendatum cum experimentis circa venena et antidota Reptilium austriacorum Viennae, Joan Thom Nob de Trattnern 1-0 + 1-215, pl. 1-5
- LAURIN, M., 1998 The importance of global parsimony and historical bias in understanding tetrapod evolution Part 1 Systematics, middle ear evolution and jaw suspension. Annales des Sciences naturelles, Zoologie, (13), 19: 1-42.
- LINNAEUS, C., 1758 Systema Naturae per regna tria naturae, secundian classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentus, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Tomus I Holmiae, Laurentii Salvii, [1-iv] + 1-824
- MERCHAN FORNELINO, M. & MARTINEZ SILVESTRE, A. 1999. Toetugas de España Madrid, Antiquaria, 1-400
- MERREM, B., 1820 Versuch eines Systems der Aninhibien. Tentamen systematis amphibiorum. Marburg,
- Iohann Christian Krieger. (1-xv + 1-191) ×2, 1 pl. MILNER, A. R., 1988 The relationships and origin of living amphibians. In: M. J. Benton (ed.), The
- phylogeny and classification of the tetrapods, Oxford, Clarendon Press 59-102 MULLER, J. 1831 Beitrage zur Anatomie und Naturgeschichte der Amphibien, Z. Physiologie, 4
- 190-275, pl 18-22. OPPEL, M., 1811a Ordre II Reptiles à ecailles Section II Ophidiens. Annales du Museum d'Histoire
- naturelle. 16 (94): 254-295. 1811b - Suite da Ier mémoire sur la classification des Reptiles. Annales du Museum d'Histoire
- naturelle, 16 (95): 376-393 ----- 1811c Second memoire sur la classification des Reptiles. Annales du Muséum d'Histoire naturelle, 16: 394-418
- ---- 1811d. Sur la classification des Reptiles. Paris 1 + 1-84.
- ---- 1811e Die Ordnungen, Familien und Gattingen der Reptilien als Prodrom einer Naturgeschichte derselben Munchen, Lindauer: 1-x11 + 1-87.
- ---- 1811f Sur la classification des Rept.les. Nouv Bull Sci Soc philom , 2 (46) 301-306 PARSONS, T. S. & WILLIAMS, E. E., 1963 The relationships of the modern Amphibia a re-examination
- Quart. Rev. Biol , 38 (1): 26-53 PEREZ-MELLADO, V 1998 - Familia Lacertidae Oppel, 1811. In A Salvador (ed.), Reptiles, Madrid,
- Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Fauna Iberica. vol. 10, 161-166. RAFINESOUE, C. S., 1815. Analyse de la nature ou Tableau de l'univers et des corps organises. Palerme, Jean
- Barrayecchia: 1-124, 1 pl. RAFINI SQUE-SCHMALTZ, C. S., 1814a - O quadro del metodo sinottico di sonitologia. Specchio Sci.,
- Gtorn enciel, Steilia, 1 (1): 11-15 ---- 1814b Principes fondamentaux de somologie ou les loix de la nomenclature et de la classification de
- l'empire organique ou des animaix et des regétairs, contenant les regles essentielles de l'art de leur imposer des noms immudiles et de les classer methodiquement. Palerme, Franc. Abate. 1-52
- ReiG O, 1958 Proposiciones para una nueva macrosistematica de los Anuros (nota preliminar) Physis, 21: 109-118
- ROGNER, M., 1996. Schildkröten, 2 Hurtgenwald, Heidi-Rogner-Verlag. 1-265
- ROMER, A. S. 1966 Vertebrate paleontology. Third edition. Chicago & London, The University of Chicago Press: 1-1x + 1-468.
- SANCHIZ, B 1998 Salientia In P WELLNHOFFR (ed.), Hundbuch der Palacherpetologie, Teil 4, Munchen, Friedrich Pfeil, 1-xii + 1-275.
- SARASIN, P & SARASIN, F., 1890 Zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie der ceylonesischen Blindwunle Ichthrophis glutmosus, L. Vierter Theil. In Ergebnisse natura issunschattlicher Forschungen auf Cevlon, Zweiter Band, Wiesbaden, Kreidel. 151-263, pl 15-24

- SCOPOLL, I. A., 1777 Introductio ad historium naturalem, sixiens genera lapidum, plantarum, edt animalium hactenus detecta, caracteribus essentiulibus donata, in tribus divisa: subinde ad leges naturae, Pragae, Gette, 1:x1 + 1-506 + 1-xxxvi.
- SOKOT, O. M., 1977 A subordinal classification of frogs (Amphibia: Anura) J. Zool., London, 182, 505-508.
- STEINEGER, L., 1904. Amphibia versus Batrachia. Science, (2), 20: 924-925
- TAYLOR, E. H., 1963. The hzards of Thailand. University of Kansus Science Bulletin., 44 (4): 687-1071.
  TRUBE, B. & CLOUTER, R., 1991. A phylogenetic investigation of the inter and intrarelationships of the Lissamphibia (Amphibia: Temnospondyli). In: H.-P. SCHLITZE & L. TRUB (ed.), Origins of the higher groups of tetrapods controversy and consensus, thatan, New York, Cornell Univ. Pages.
  - 223-313.
- TUDGE, C., 2000 The variety of life Oxford, Oxford University Press 1 xv + 1-684.
  VETER, H., 2002 Tarraling Turiles of the World Vol 1 Africa, Europe and Western Asia Frankfurt am
- Main, Chimaira. 1-96.

  ZARDOYA, R & MEYER, A., 2001. On the origin of and phylogenetic relationships among living
- amphibians. Proc. nat. Acad. Sci. USA, 98 (13): 7380-7383.

  ZHAO, E., ZHAO, K., ZHOU, K. et al. (ed.), 1999. Fauna sinica. Reptila. Vol. 2. Squamata Lacertilia.
- Beijing, Science Press: i-xi + 394, pl. 1-8.
  ZITTEL, K. A., 1888 Vertebrata (Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves) In Handbuch der Palaeontologie, III.
  Band, Ithird installmentl, München & Leinzie, R. Oldenboure: 257-436
- Zug, G. R., 1993. Herpetology, San Diego, Academic Press: i-xv + 1-527

Corresponding editor; Lauren E. BROWN.

## Rediscovery and redescription of the holotype of Mantella manery

Miguel Vences\*, Cindy Woodhead\*\*, Parfait Bora\*\*\* & Frank Glaw\*\*\*\*

 Zoological Museum, University of Amsterdam, Mauritskade 61, 1092 AD Amsterdam, The Netherlands

\*\* Durrell Institution of Conservation and Ecology, Department of Anthropology, Eliot College, The University of Canterbury, Canterbury, CTZ 7NS, United Kingdom \*\*\* Université d'Antananarivo, Departement de Biologie Animale. Antananarivo 101, Madazascar

\*\*\*\* Zoologische Staatssammlung, Münchhausenstr. 21, 81247 München, Germany

The Malagasy poison frog Mantella manery Vences, Glaw & Bohme, 1999 was described on the basis of color slides of a specimen deposited in the collection of the Département de Biologie Animale, Université d'Antananarivo, which is the only woucher of this species known to date. The holotype of this species was not available for morphological examination at the time of the description but has been rediscovered by us in 2004. Its been provide an updated description of Mantella manery, based on morphological examination of the holotype.

#### INTRODUCTION

The genus Muntella Boulenger. 1882 is composed of 15 species currently recognized (GLAW, & VENCES, 2003) These colorful diurnal animals are usually named Malagasy poison frogs (DAI), et al., 1996 and are important for the pet trade, ecotourism, and as flagship species (for conservation (BBIRA, 1993; ZIMMERMAN), 1996; VENCES et al., 2004) After GLAW & VENCES (1994) first mentioned and figured an unnamed species of Mantella from the Mariopy, Massif in north-eastern Madagascar, hobbysis have used various invalid (conditional) names to refer to this species, such as "Mantella majorey" or "Mantella majorey". To avoid an accidental description similar to the case of Mantella miolitympamin Stanis-zewski, 1996, the species was described as Mantella manery by VENCES et al. (1999), based on photographs and field data only The holotype was said to be "a single-specimen of this species (...) in the herpetological collection of the Zoological Institute of the Antanamarivo Collection, the original description of Mantella manery was based "on color shdes of this specimen" alone (VENCES et al., 1999).

In a recent effort of contributing to the inventory of the herpetological collection in the Département de Biologie Animale, Université d'Antananarivo, Madagascar (UADBA), we

rediscovered the holotype of Mantella manery in February 2004. In the following we provide a redescription of this species and focus on the previously unavailable morphological features of the holotype. Terminology follows VENCES et al. (1999).

### Mantella manery Vences, Glaw & Böhme, 1999

Mantella manery Vences, Glaw & Bohme, 1999 Name-bearing type holotype by original designation (VENCES et al. 1999. 15), its catalogue number here first reported as UADBA 7273

Usage of the name subsequent to the original description.
Mantella manery: VENCES et al., 1999, GLAW & VENCIS, 2000, 2003, SCHAEFER et al., 2002.

VENCES & GLAW, 2003.

Mantella manery n. sp. (1999): STANISZEWSKI, 2001.

Morphology of holotype Adult specimen in moderate state of preservation. Several cuts through ventral skin for gonad examination. Some tissue removed from left femur for DNA extraction. Probably a male, but gonads not sufficiently recognizable due to poor preservation and dark color of inner organs. Body relatively stout for a Mantella; head clearly longer than wide, slighly narrower than body; snout rounded in dorsal and lateral views, nostrils directed laterally, very slightly protuberant; canthus rostralis distinct, concave; loreal region slightly concave; tympanum distinct, rounded, its diameter 57 % of eye diameter, supratympanic fold distinct, slightly curved; tongue narrow and longish-ovoid, very slightly notched posteriorly; vomerine and maxillary teeth absent. Forelimbs slender; subarticular tubercles single, inner and outer metacarpal tubercles distinct; fingers without webbing; comparative finger length 1 < 2 

4 

3, finger discs moderately enlarged, nuptial pads absent. Hindlimbs slender, when hindlimbs are adpressed along body, the tibiotarsal articulation reaches the posterior eve corner; lateral (outer) metatarsalia strongly connected; a large inner and a distinct outer metatarsal tubercles; webbing between toes absent, comparative toe length 1 < 2 < 5 < 3 < 4. third toe clearly longer than fifth toe. Skin on dorsal surface, throat and chest smooth; slightly granular on venter, shanks ventrally granular, possibly marking an area of indistinct and not sharply delimited femoral glands.

Measurements of holotype—All in mm. Snoutt-ent length, 22.7 (estimated as 25 mm by VENCS et al. 1999), maximum head-width, 7.7; head length from tip of snout to maxillary articulation, 9.0; horizontal eye diameter, 2.8; horizontal tympanium diameter, 1.6, distance from anterior edge of eye to center of nostril, 1.9, distance from center of nostril to snout tip, 1.1 (sistance between centers of nostrils, 2.6; hand length, 6.0; forelimb length, 14.4; hindlimb length, 33.8; foot length meluding tarsus, 14.9; foot length, 9.6, tiba length, 10.4.

Color of holotype in hie - See Vences et al. (1999). Figure 320 in Glaw & Vences (1994) shows the ventral side of the holotype but is mirrored horizontally

Color of holotype in preservative - After almost 10 years, the pattern of the holotype is still fully recognizable (fig. 1). The greenish dorsal and blue ventral color has partly faded and is much less vivid than in life.



Fig 1 - Holotype of Mantella maners (UADBA 7273) in ventral and dorsal view, as photographed in February 2004, before the application of ventral cuts for gonad examination and tissue removal from shank muscle: The scale bar represents 10 mm.

### ACKNOWLEDGEMENTS

PB acknowledges the support by the Volkswagen Foundation through a grant to curate the amphibian collection of the University of Antananarivo We are grateful to O Ramilijaona who granted access to this collection, and to the Malagasy authorities for research permits

### LITERATURE CITED

- Béhra, O., 1993 The export of reptiles and ampinibians from Madagasear Traffic Bull. 13 (3): 115-116
  DAIY, J. W., ANDRIAMAHIARAVO, N. R., ANDRIAVISHERANA, M. & MYIEK, C. W., 1996
  Madagasean poison frogs (Mantella) and their skin alkaloids, Am. Mus. Novil., 3177: 1-34
- GLAW, F. & VENCIS, M., 1994. A fulldguide to the amphibians and reptiles of Mudagascar. 2nd edition. Koln, Vences & Glaw Verlag, 1-480, 48 pi
- Koln, Vences & Glaw Verlag. 1-480, 48 pi
  ----- 2000 Mantella manery, M. negricans and M. milosympanian. Aquarien. & Terrarien-Z., 5 (7): 36-39.
- --- 2003 Introduction to Amphibians In S. M. GOOMAN & J. P. BENNI AD (ed.), The Natural History of Madagasceur, Chicago & London, The University of Chicago Press 883-898
  SCHALLE, H. C., VINCES, M. & VEITH, M. 2002 Molecular phylogeny of Madagasy poison frogs, genus
- Municia (Anura Mantellidae) homoplastic evolution of colour pattern in aposematic amphibians. Org. Divers. Evol., 2, 97-105
- STANDSZEWSKI, M. S., 2001 Mantellas Frankfurt, Edition Chimaira, 1-229

VENCES, M., CHIARI, Y., RAHARIVOLOLONIAINA, L. & MEYER, A., 2004. High mitochondrial diversity within and among populations of Malagasy poison frogs. Mol. Phylogenet. Evol., 30, 295-307.

VENCES, M. & GLAW, F., 2003. Mantella. In. S. M. GOODMAN & J. P. BENSTEAD (ed.), The Natural History of Madagascar, Chicago & London, The University of Chicago Press 913-916

VFNCES, M., GLAW, F. & BOHNE, W. 1999. A review of the genus Mantella (Anura, Randae, Mantellume) taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs. Afview, 17 3-72 ZIMMERMANN, H., 1996. Der Schutz des tropsschen Regenwaldes und ein kleines Froschehen in Ost-Madaeaskar, Stonfan, 47: 189-218.

Corresponding edutor, Alain DUBOIS

### Developmental pathway, speciation and supraspecific taxonomy in amphibians

## 1. Why are there so many frog species in Sri Lanka?

### Alain Durgois

Vertébrés: Reptiles & Amphibiens, USM 0602 Taxonomie & Collections, Departement de Systematique & Evolution, Muséum National d'Histoire Naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France <a href="https://duboiss/mnihi.fr">duboiss/mnihi.fr</a>

Sri Lanka (and probably also southern India) harbours an unusually high number of frog species, especially of the direct-developing rhacophorid genus Philautus. An hypothesis is proposed to try and account for the exceptional radiation in these frogs: these direct-developers would be submitted to "familial", rather than "individual", mortality, which could tend to increase allele fixation in isolated populations. Possible ways of testing this hypothesis, which is neither supported nor rejected by meta-taxonomic data (mean number of species per genus), are discussed. It is a supported to the property of the support of of the

### INTRODUCTION

Several recent publications have pointed out the discovery that many new species of frogs remain to be described in Str. Lanka (DUTTA & MASAMENDRA-ARACHEH, 1996, PEHINGA GUDA & MANAMENDRA-ARACHEH, 1998, MIEGASKUMBURA et al., 2002a-b, PENNISI, 2002; BOSSUYT et al., 2004) and probably also in southern India, especially in the Western Ghats (Buru, 2002) If confirmed, these findings would much more than double the number of frog species in Sri Lanka, and increase significantly the number of amphibian species in India. Most of these new species are members of the genus Philatunic Gistel, 1848, a group of small tree-frogs belonging, according to the taxonomy adopted, either to the subfamily Rhacophorinae of the Ranidae (Durois, & Gluw, 2001; Wilkinsson, 2001) or to the family Rhacophoridae (Vineris & Gluw, 2001; Wilkinsson, 2003). These frogs lay egg clutches in terrestral shelters (in leaf litter, under stones or barks, etc.), where these large unpigmented eggs undergo direct development.

The information so far published on these findings is quite insufficient and unsatisfactory. The only hard data available are cladograms based on genetic sequences in 57 "species" from Sri Lanka and neighbouring areas (MEEGASKUMBURA et al., 2002a: Bossuyt et al., 2004) These molecular data are not to be found in the papers themselves, but in "Supporting online material" (SOM) which most readers are unlikely to ever see (see Dubois, 2003d). More importantly, the "new species" are yet to be properly compared (not only from a molecular point of view, but also in morphology, behaviour, bioacoustics, etc.), diagnosed, described and named, and the genus Philautus as a whole is still in bad need of a taxonomic revision (DUBOIS, 2004a). However, despite the paucity of genuine scientific evidence, the high number of undescribed species in Sri Lanka and southern India is certain. Pending a serious generic revision of the Sri Lankan and Indian rhacophorines, and the proper description of the unnamed species, we have to face the fact that Sri Lanka currently harbours more than five times more frog species than had been believed by former authors (e.g. GÜNTHER, 1864; BOULENGER, 1890; KIRTISINGHE, 1957; DUITTA & MANAMENDRA-ARACHCHI, 1996), and that probably many more species were present there still one century ago, before the massive deforestation of this island in the 20th century (PETHIYAGODA & MANAMENDRA-ARACHCHI, 1998; Bahir et al., 2002). A similar, although perhaps less extreme, trend also no doubt exists in southern India, especially in the Western Ghats (Biju, 2002) These two regions (Sri Lanka and the Western Ghats) have long been considered a single biodiversity region and hotspot, although they show important faunal differences and should rather be considered two distinct hotspots (Bossuyt et al., 2004).

The discovery that Sri Lanka harbours a batrachofauna much richer than most other ones in the world, including in various other tropical regions, and possibly richer than any of them (see Pethiyagoda & Manamendra-Aractichi, 1998, 4), is puzzling, as highlighted by the journal Science (PENNIS), 2002). The comments on this finding published by this journal, however, are disappointing, as they do not suggest a scrious scientific hypothesis to try and account for this fact. MEEGASKUMBURA et al. (2002a) simply wrote in this respect, "the persistence of so many species is striking and may be attributable to a combination of terrestrial eggs, direct-developing embryos, and high fecundity (up to 91 ova per clutch)". How a combination of these three "factors" might explain the unusual high number of frog species of this region remains a mystery. Most of the comments from "experts" provided by Science (PENNIS), 2002) on this discovery are not more enlightening regarding the question "Why are there so many frog species in Sri Lanka", a single one being relevant in this respect. "[Their] water-free lifestyle 'gives species a lot more latitude,' McDiarmid explains, and 'lends itself to geographic isolation and speciation" (PENNISI, 2002: 341). This suggests that terrestrial direct-development might favour speciation through [ecological?] "latitude" and "geographic isolation", but evidence for these two suggestions, and even a detailed explanation of "how it could work", are wanting

To the best of my knowledge, two alternative hypothesses trying to explain the high number of Philadurus species in Str. Lanka have been published. Interestingly, they are quite opposite. The first one (Pethitagoda & Mananiendra-Arachehi, 1998. 4) rehes on the restricted dispersion abilities of these frogs. "a feature remarkable among the Sr. Lankan Rhacophondae is the exceedingly small range of distribution of many species, often less than 0.5 km." (...) Das (in htt.) suggests that the high diversity observed might be in part attributable to their reproductive mode (direct development), which probably restricts their

dispersion, unlike in species with aquatic regs or larvae, which could disperse with flooding or flowing water (high diversity and local endemicity are also observed in the Neotropical frogs of the genus Eleutherodactylus (Leptodactylidae), many of which breed in phytothclms)." The second hypothesis, co-signed by the same authors (MELGASKUMURA et al., 2002. 12), states exactly the contrary. "It appears that direct-developing species have the potential to undergo rapid adaptive radiation in part through being independent of aquatic habitats, permitting their dispersal throughout the available expanse of humid-forest.

As a rule, breeding Philautus populations seem to be quite small (much smaller, at least, than populations of most frog species in open habitats) and tend to have strongly patchy distributions, with groups of males calling in bunches of close bushes, separated by large areas without calling males (repeated personal observations in forests of Sri Lanka, southern India, Nepal, Thailand and Yunnan). Thus, these frogs are not uniformly distributed on the forest floor. However, in this genus virtually nothing is known on the population size, distribution, behaviour and dispersal of non-breeding individuals, in particular of imagos. The fact that these frogs do not depend on water bodies for the deposition of their eggs would rather seem to speak for the absence of natural barriers between populations, which should rather be more hable than water-breeding species to meet and mix at breeding time in forested areas, but breeding populations appear to be rather isolated from each other and it is not known whether some individuals may disperse from one population to another and, if so, what are the quantitative parameters of such events (frequency, proportions of individuals involved, etc.). Pending detailed eco-ethological works on these frogs, which are currently wanting, the only possibility is to make general conjectures. Direct development probably plays a rôle in the observed phenomenon, associated with the small size, very limited range and semi-isolation, of many Philautus populations. It would seem that beside the possible, but yet precisely undocumented, limited population sizes and dispersion abilities of these frogs, another factor may play a significant rôle in their high speciation rate.

The present paper is devoted to the presentation of an hypothesis that could possibly account, at least in part, for the seemingly unexpected discovery and, of possible ways of testing this hypothesis. In a second related paper (DuBois, 2004), comments are offered on related matters, in particular regarding amphibian generic taxonomy.

I. An owner Laim term meaning "image portrail", see De usis 1978, 1997h is a specimen similar in aspect to the adult, but similar and excaligh immufute what he resides chefer from meaning-physics in species with tidapoes of from hatching (in species what does long braide egg capside). This term should be preferred to the term "metamorph" is meaning-meaning-flower in the literature for several reasons, (1) in this more generally, as it applies to species with "direct development" which do not show proper metamorphosis, but rather a continuous development from embry to it mapse, (2) the term 'metamorph' is unificant in meaning and confusing I'll halter term better more through the metamorphosis better the metamorphis in unificant term and the confusion of the metamorphism of the metamorphism of the metamorphism of the metamorphism of development of the metamorphism of the metamorphism of the metamorphism of development of the metamorphism of the metamorphism and whose as in zoology in metamorphism and whose as in zoology in confusion for the reasons mentioned above.

### ARE THERE INDEED MORE FROG SPECIES IN SRI LANKA THAN ELSEWHERE?

Before discussing a possible hypothesis for the facts observed, the first question to ask is whether these facts are indeed exceptional. Although in the first part of the 20th century a number of biologists, including some zoologists, seemed to be confident that most of the living animal species of our planet had been discovered and named, except in a few "obscure" groups considered to be "of little interest", this idea is now completely abandoned. In the last decades, a number of studies have been devoted to this question and, although estimates are difficult and poorly reliable, it is now widely acknowledged that only a small proportion of these species have yet been recognized by zoologists; a conservative estimate in this respect is that, with about 1.75 million species currently recognized as "valid" by taxonomists (although not really "known", see Dubois, 2003c), the latter have only surveyed about 10 % of the total number of animal species still living on our planet, perhaps even much less (Hammond et al., 1995). This general estimate covers a very heterogeneous situation, as only a few groups of vertebrates (particularly the birds) can be considered "well surveyed", most higher taxa being "poorly" or "very poorly surveyed". Vertebrates as a whole are often considered to be "rather well surveyed", and, a few decades ago, many authors would have considered that this applies in particular to the living Amphibia, whose total number was believed to be rather low, a few thousands only. This was merely a reflect of the bad standard of amphibian taxonomy worldwide. In the second half of the 20th century, a strong increase in the number of known species followed the increase of field work in various parts of the planet, expecially in tropical regions, and the introduction of new taxonomic concepts and methods (Dubois, 1998). As shown in table 1, the number of species recognized as valid by taxonomists has drastically increased in the last decades, and this trend should go on, at least as long as research positions and funds are available for this work, which is not certain (see Dubois, 1998, 2003c). Another way to realize how bad the amphibian species of our planet are known is to consider that, of 4536 amphibian species described by zoologists by the end of 2000, no less than 20.9% were only known from a single locality, and only 75 8 % from more than two localities (tab. 2): had not a little more than 1000 localities been visited at least once, the number of amphibian species recognized by taxonomists would be one quarter lower than now Furthermore, an important number of the species yet reported from a single locality (the type-locality) are currently known from a single specimen (the holotype), however, the sources used to compute the figures in tab. 1-2 are too incomplete to allow a reliable quantitative estimate in this respect.

In 2003, 5441 amphiban species were recognized (4761 Aniara, 515 Urodela, 165 Gymnophiona), but, given the carrent rate of increase (tab. 1), it is reasonable to predict that zoologists have not yet collected, studied, described and named half of the amphiban species that still live on our planet, perhaps even much less, and since many of these species are currently threatened with extinction. a large proportion of them will probably disappear during our century before having been even encountered by man, or at least by taxonomists (Dunois, 1970, 2001, 2003).

Table — Number of species of living amplituses considered valid by tanonomies at different data, according to several decidation or checking updates, and average rate of increase in the number or eyes of taming the history of amphibian seasoning seed (2016), 19276. 101) The estimate for the year 2009 was naturally adulted the recognition in the Zimograph Revent as having been described as new from 1997 (GLAW et al. 1998) to the end of the year 2009. Date list year covered by the checkist or the checkist under.

| Date | Reference                | T sal comber<br>of species<br>Ametals a | Average yearly increase<br>in special number sincu-<br>preceding date | Average proport onal<br>yearly increase since<br>preceding date | Average yearly increase<br>in species number since<br>768 | Average proportional<br>yearly nerease strice<br>1768 | Average yearly increase<br>in species rumber rance<br>1969 | Average proportiests<br>yearly in sease since<br>969 |
|------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1768 | Laurenti, 1768           | 57                                      | -                                                                     | to v                                                            | ***                                                       | _                                                     | -                                                          | -                                                    |
| 1854 | DINIFRT et al., 1854     | 234                                     | 2 06                                                                  | 3 61 %                                                          | 2.06                                                      | 3.61%                                                 | -                                                          | -                                                    |
| 1882 | Bir 1180, ER 1882a b     | 1003                                    | 27 46                                                                 | 11 74 %                                                         | 8 30                                                      | 14 56 %                                               |                                                            |                                                      |
| 1969 | С жнам, 1974             | 3343                                    | 26 90                                                                 | 2 68 %                                                          | 16 35                                                     | 28 68 %                                               | -                                                          | -                                                    |
| 1984 | FROST 1985               | 4015                                    | 44 80                                                                 | 1 34 %                                                          | 18 32                                                     | 32 14 %                                               | 44 80                                                      | 1.34 %                                               |
| 1992 | DU F11MAN, 1993          | 4522                                    | 63 38                                                                 | 1 58 %                                                          | 19.93                                                     | 34.96 %                                               | 51.26                                                      | 1.53 %                                               |
| 1997 | GLAW et al., 1998        | 4975                                    | 90 60                                                                 | 2 00 %                                                          | 21.48                                                     | 37 68 %                                               | 58.29                                                      | 1 74 %                                               |
| 2000 | This paper               | 5208                                    | 77.67                                                                 | 1 56 %                                                          | 22 20                                                     | 38 95 %                                               | 60.16                                                      | 1 80 %                                               |
| 2003 | DUT IMAN & SCHEALER 2003 | 5441                                    | 77.67                                                                 | 1 49 %                                                          | 22 91                                                     | 40 19 %                                               | 6171                                                       | 1 85 %                                               |

Table 2 Information on the number of localities from where 4536 amphibian species had been reported at the end of 2000. This table was computed from the same sources as in tab. 1, where the relevant data are lacking for many species, hence the total number of species lower than in tab. 1

| Number of localities from which the species has been reported | Number of species | Percentage of species |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A single locality (type-locality)                             | 949               | 20 9 %                |
| Type-locality and "vicinity", or two localities only          | 151               | 3 3 %                 |
| More than two localities                                      | 3436              | 75 8 %                |

Thus the question may be asked, whether the situation encountered in Sri Lanka (and possibly also in southern India) is indeed exceptional, or only results from the amphibian fauna of these areas having been particularly neglected until now, which is certainly true (Dubois, 1999, contra Inger, 1999). A tentative reply can be obtained by looking at some figures. According to Gorham (1974), 3343 amphibian species were recognized as valid by taxonomists in 1969, and this number has raised to 5441 in 2003 (tab. 1), thus the increase over this 34-year period was of 2098 species, i.e. 62.8 % of the 1969 figure. The number of species occurring in Sri Lanka considered as valid by Kirtisinghe (1957, followed by Gorham, 1974) was 35; according to DUTTA & MANAMENDRA-ARACHCHI (1996), this number had risen to 53; now, according to Pethiyagoda & Manamendra-Arachchi (1998), the inclusion of the new species discovered in Sri Lanka before 2000 (but not yet described) is about 131, i.e. a increase of about 274.3 % of the 1969 figure over the 34-year period 1969-2003. Even if these figures are approximate and possibly exaggerated (but also possibly underestimated), it is quite clear that the order of magnitude in the increase of species is much higher in Sri Lanka than the average rate over the whole planet A similar trend was identified in southern India (BIJU, 2002) A similar increase seems to have been observed in a single other region of the world, central and southern America, where a major contribution to this increase is due to the description of many new species of the genus Eleutherodactylus over the recent decades

However, a strong increase in the number of recently discovered species has also been observed in other tropical regions of the world, and is therefore not by steff evudence that the total number of species of Sri Lanka and southern India is exceptionally higher. Evidence in this respect comes from a rough estimate of the number of known species per surface in a few "megadiversity" countries of the world, as presented by Perlayacopa & MANAMENDRA-ARACHER (1988) the species density per 1,000 km² was estimated as 0 66 in Brazil and India, 0 90 in Zaire, 0 13 in Indonessi, 0 22 in Venezuela, 0.36 in Colombia, 1.3 in Ecuador, 2.75 in Costa Rica and 3.9 in Sri Lanka. Even if such estimates are not directly comparable, as they do not take into account various parameters that are likely to influence species diversity (such as latitude, altitude, climate or vegetation type), they also point to a difference in the order of magnitude in the number of species for a given surface between Sri Lanka (and southern India) and other tropical countries.

Another important consideration is that, of the 131 species estimated by Pethi Agoda. & Manamendra Arachem (1998), 93 (i.e., 71 %) are reported to be "rhacophond species", and that the vast majority of the latter are likely to be members of the genus Pullantus, as

DUBOIS 25

defined by Dugots (1987) and Bossuvr & Dugots (2001). It is therefore very likely that the exceptional amphibian radiation observed in Sri Lanka is mostly, if not only, due to unusual species diversity in this genus, but not in all other genera, including endemic ones of Sri Lanka (Adenomus, Lankameters, Namophys) (Dutta & Manamendra-Arachetti, 1996, Manamendra-Arachetti, Britonia (1998, Vencis et al., 2000; Dugots & Others, 2001a). The situation is similar in southern India, at least in the Western Ghats (Buu, 2002).

For the purpose of the present discussion, we will consider it very likely that Sri Lanka (and possibly southern India), mostly on account of the genus Filedurus, just like central and southern America on account of the genus Eleutherodacrylus, do indeed harbour exceptionally high numbers of amphibian species, many of which are very similar in aspect and have a very limited distribution, both factors that certainly contributed to the long underestimation of the number of frog species in these areas. If we consider this fact as most likely, what could be its exclanation?

### AN EVOLUTIONARY HYPOTHESIS

The vast majority of the new frogs recently discovered in Sri Lanka (and southern India) belong in a single genus, the tree-frog genus Philautus (Istel. 1848. As redefined by Dunois (1987, 1992) and reviewed by Boss.17 & Dunois (2001), this genus now only includes direct-developing frogs. In frogs, "direct development", sometimes called "endotrophy" (e.g., McDianahu) & Altici, 1999), designates a mode of development that skips the usual free larval stage of anurans, the embryo's growth and differentiation being supported only by the resources that were available from the start within the envelopes of the egg, as vitelline reserves. In the genus Philautus, such eggs are not deposited isolated, but as groups or "clutches" of eggs usually hidden under terrestrial shelters (under stones, leaf litter, tree barks, or in holes) During the whole development of the eggs, the latter remain together in this shelter, at hatching, the imagos leave the eggs and disperse on the ground and in the surrounding vegetation. The hypothesis proposed here is that these developmental particularities, by themselves, constitute particular ecological conditions hiely to facilitate speciation, through a mode of mortality that is different from that usually encountered in frogs.

2 MITAANA MR BAR et al. (2007) presented as a novelty the finding, shown in their molecular cadegarm, that the Sri Lankan spaces, "usually" referred to their hospolond genera. The debum Tachada, 1838 and Rhangohmur Kulil & Nan Hassell, 1822 are not cloosly related to the other spones of these two genera but are cooky related to those of the Sri Lankan spaces, of the general but are cooky related to those of the Sri Lankan spaces, of the general but are debugged to the service of th

This hypothesis was already proposed earlier, as follows. "The particulartues of mtraand interspecific variation in [the genus Philautus] (intraspecific variability often higher than
morphological differences between related species), where 'sibling' species (dualspecies)
often have very different calls (personal observations in southern India), might be related to a
particular mode of natural selection, connected with the reproductive and developmental
modes of these species. As a matter of fact, in the species that lay numerous eggs in water, the
tadpoles later disperse more or less, and are all submitted similarly to selection, which results
in a roughly Gaussian distribution of characters in the population. In contrast, in Philautus
and in other groups with terrestrial clutches, containing a small number of eggs, the latter are
certainly submitted to largely random but massive mortality: a given clutch, deposited by a
female, runs the risk of being discovered by a predator, which then can destroy it completely,
but it can also remain undiscovered and reach safely overall eclosion." (Dursois, 1987: 71,
translated)

For more clarity, we may consider an hypothetical and very simplified example. Let us compare the sympatric populations of two different frog species of the same size, having similar demographic conditions, i.e. a reproductive population of 5 males and 5 females, each female pairing with a single different male and laying 10 eggs, that will develop into 5 males and 5 females, and all adults dying after first reproduction. Let us further hypothesize that both populations are completely isolated, i.e. without immigration or emigration during the period considered. Species A lays its eggs in water, where they hatch after embryonic development, giving birth to tadpoles that spread in the water body, where they live randomly distributed, until they metamorphose into imagos. Species B lays eggs clutches under terrestrial shelters, where the eggs undergo direct development until they hatch as imagos. Let us now consider that, in both populations, mortality between egg-laving and the stage imago is 80 %, i.e., in both populations, 50 eggs are laid, 10 of which only reach the stage imago. Let us consider that this mortality is caused by predators, e.g. snakes. In population A, snakes will eat 40 tadpoles among the 50 randomly distributed in the pool, whereas in population B they will discover and eat 4 egg-clutches out of 5. It is quite clear that, if the only surviving clutch bears special characters, these will be widely distributed in the frogs resulting from this clutch, much more than in the population with tadpoles.

In some extreme situations, one generation may be enough to result in the total replacement of one allele by another in a population. This is the case e.g. if a mutation takes place in a sex-linked gene borne by the heterogametic chromosome, especially if this mutation occurs very early in the germ-line, ideally in the first primordial cell at the origin of the whole germ-line of an embryo. In anurans both male and female heterogamy do occur (DUILLMAN & TRUBE, 1985: 447, 450). The situation in Philautus in unknown, but let us hypothesize that in this group, like in several studied rands, the heterogametic sex is male (XY/XX type). If a mutation m occurs in the Y chromosome of the first primordial cell of an early embryo, all spermatozoa resulting from the divisions of this cell and bearing the Y chromosome (i.e., half of the spermatozoa of this midridual) will bear the millele, and all males resulting from fertilization of eggs by these spermatozoa will bear the mutation m. So, among our 5 hypothetical females, one will produce 10 embryos, all 5 males of which will bear m, whereas the 20 males produced by the other nine females will not. Now, under the schematic model developed above, the fate of the 5 m-bearing males will be very different in the two species in the species with tadpoles, mortality among the 25 males will be very different in the two species in

that the 5 surviving tadpoles bear m will be  $5/2.5 \times 4/24 \times 3/23 \times 2/22 \times 1/21 = 1206.375.600$  = 0.000019: thus the complete fixation of m in one generation will be a very unlikely event. On the other hand, in the direct-developing species, the probability that the 5 surviving males be bearers of m will be 1/5 = 0.20. Thus, in this very special case, a single generation could easily allow fixation of a mutation in a population in a direct-developing species, whereas the same event would be very unlikely in a tadpole-developing species. As it is known that, in some cases, speciation can result from a single mutation in a single locus (see references and discussion in Dubois, 1988; 42), it is obvious that, in this example, speciation could be facilitated by the mode of mortality, which may be qualified of "familial" in direct-developing frogs, vs. "individual" in species with tadpoles

Of course, this example is very schematic and simplistic, as the same result would not be obtained if an autosomic or homogametic sex chromosome was modoved, in this case, even with the same demographic figures, several generations would be needed to result in the fixation of a new allele in the population, and then many other factors would interfere, such as population effective breeding size, population range, dispersal (immigration and emigration), longevity, "selective values" of the initial allele and of the mutation m, etc. Many models could be computed using various values for all these parameters, but they would be of little interest as long as we do not have more information on the actual values of these parameters in the populations of frogs considered I its clear, however, that familial predation on all eggs of a female at once (or survival of all these eggs altogether) entails different results from random mortality of individuals in a mixed population. Could this factor explain the seemingly higher speciation rate in Sri Lankan Philautus than in other frog groups? There are several ways to test this hypothesis. One is to have a look at some metataxonomic data (as defined by Duons & Ohtter, 2001).

### DEVELOPMENTAL MODE AND SPECIATION IN FROGS

Early anuran development can follow several rather different pathways (see e.g. McDiarvid & Altig. 1999). A majority of anuran species have free aquatic tadpoles that are "exotroph", i.e. that feed on bacterial, vegetal or animal resources found in the aquatic environment where they live. As this mode of feeding requires a behavioural and energetic investment for foraging, it can also be called ergotrophy (from the Greek ergon, "work") The transition from the egg-enclosed embryo to the imago through such a free larval stage with active feeding is widespread, dominant and probably plesiomorphic in amphibians (but see BOGART, 1981), whereas other developmental modes are all apomorphic relative to the former. These derived modes of development are often collectively designated as "endotrophy" (e.g., THIBAUDEAU & ALTIG, 1999), which is incorrect as in some of them only the feeding is really internal (inside the egg), whereas in some others it comes from the parent or from brothers and sisters, i.e. from outside the egg (although inside one of the parents). It seems better to use the unambiguous term lecuhotrophy (WOURMS, 1981) for feeding only upon the internal vitelline resources of the egg. For the more general category of all developmental modes that are not dependent from foraging for external feeding. I propose the new term argiotrophy (from the Greek argia, "idleness, inaction"). This category includes

species whose development takes place either within the gential tract or another pouch in one of the parents, or within the egg capsules, the eggs being deposited in some terrestrial or arboreal shelter. As discussed in more detail in a second paper (Dusois, 2004c), this category is heterogeneous as far as developmental pathways are concerned, but from an ecological point of view and for the purpose of the present discussion, it is a relevant category, as in all these cases the following conditions are met all eggs of a clutch remain together during a large portion of their development, either as a clutch hidden in some shelter, or kept within the adult, during all this part of their development, these eggs are likely to be either discovered and destroyed altogether, or to remain undiscovered and safe. Thus all these cases are submitted to familial, not to individual, mortality.

The development of many species of anurans being still unknown, no complete review of the two major ecological categories of frogs regarding developmental mode is possible for the time being, but the information available, as gathered by Altirg & McDiarmin (1999), is presented in table 3. The taxonomy of amphibans being in constant change, the precise figures of such a table are bound to be obsolete before being published, but the general trends are likely to remain the same, at least for a few years. To prepare this table, a taxonomy slightly modified from the list in DuziLMAM & SCHLAGER (2003. 456-454) was followed; and each anuran genus was referred to either of four ecological categories, defined as follows; (T) genera known to have free aquatic tadpoles (at least briefly described in at least one species). (A) genera known to have another mode of development (argiotrophy), without free aquatic tadpoles (at least briefly described in at least one species). (B) genera with both categories (among the species currently referred to the genus, at least one s known to have free aquatic tadpoles, and one to be argiotroph); (U) unknown (the development of all species of the genus securently unknown)

Information on the development is available for at least one species of 325 amuran genera. Among them, 227 genera (i.e.,  $6.8^{\circ}$ ) are known to have at least one species with free tadpoles but no reported argiotroph species with free tadpoles; and only 5 genera (i.e.,  $28.6^{\circ}$ ): are known to have argiotroph species but no reported species with free tadpoles; and only 5 genera (i.e.  $1.5.8^{\circ}$ ): are considered to include both kinds of species.

The argiotroph species are not randomly distributed among anurans. The latter are divided by a number of recent authors (e.g., Sokott, 1977) in two groups or suborders, the Discoglossoidet and the Ranoider'. Interestingly, argiotrophy is much rarer in the Discoglossoidet, where it is known in 7.7% of the genera (2726) against 30.2% (1987325) in the Ranoider.

<sup>3.</sup> This list is annelable for several groups, as some taxa appear twice in different parts of the cassification in e.g., Stratop or Inguata behaviors, Some pectors, are majorlaced according to the classification chosen (e.g. in the general Infiguration Research of the Common Control of the Control of the

Table 3 - Some data on the higher taxa (suborders and finatiles) of anuran amphibians number of known genera and species (slightly modified from DiLLIMAN & SCHLAGER, 2003, see note 3), developmental modes (slightly modified from ALITIC & MCDIARMID, 1999). Developmental modes (slightly modified from ALITIC & MCDIARMID, 1999), Developmental modes of genera (see text for details): T, registoriop with free tadpoles, A, argiotroph, B, both argiotroph and ergotroph with free tadpoles developmental modes reported in penus U, unknown.

| Suborder        | Family           | Number of genera | Number of genera (and of species in these genera) with given developmental mode |           |         |         |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
|                 |                  | (and species)    | T                                                                               | A         | В       | U       |
| Discoglossordes | Ascaphidae       | 1(2)             | 1(2)                                                                            | 0         | 0       | 0       |
|                 | Bombinstocidae   | 2 (10)           | 1(8)                                                                            | 0         | 0       | L(2)    |
| ì               | Discoglossidae   | 2 (10)           | 2(10)                                                                           | 0         | 0       | 0       |
|                 | Lexopelmatidate  | 1(4)             | 0                                                                               | 1 (4)     | 0       | 0       |
|                 | Megophrysdae     | 11 (127)         | 11 (127)                                                                        | 0         | 0       | 0       |
|                 | Pelobatidae      | 3 (11)           | 3 (11)                                                                          | 0         | 0       | 0       |
|                 | Perodytidae      | 1(3)             | I (3)                                                                           | 0         | 0       | 0       |
|                 | Pipidae          | 5 (30)           | 4 (23)                                                                          | 0         | L(7)    | 0       |
| 1               | Rhmophrvnidat    | 1(l)             | 1(1)                                                                            | 0         | 0       | 0       |
|                 | Total            | 27 (198)         | 24 (185)                                                                        | 1(4)      | L(7)    | l (2)   |
| Rancidei        | Allophrynodae    | 1(1)             | 0                                                                               | 0         | 0       | 1(1)    |
|                 | Arthroleptidae   | 6 (76)           | 4(41)                                                                           | 2 (35)    | 0       | 0       |
|                 | Brachycephalidae | 1 (6)            | 0                                                                               | 1 (6)     | 0       | 0       |
|                 | Bufomdae         | 35 (448)         | 16 (389)                                                                        | 15 (53)   | 0       | 4,0)    |
|                 | Centrolenidae    | 3 (136)          | 3 (136)                                                                         | 0         | 0       | 0       |
| 1               | Dendrobatidae    | 10 (201)         | 9 (98)                                                                          | 0         | 1 (103) | 0       |
| Ī               | Helcophrynidat   | 1 (6)            | 1 (6)                                                                           | 0         | 0       | 0       |
|                 | Hemisolidae      | 1 (10)           | 1 (10)                                                                          | 0         | 0       | 0       |
| -               | Hylidae          | 43 (823)         | 35 (736)                                                                        | 4 (31)    | 1 (46)  | 3 (10)  |
|                 | Hyperoludae      | 19 (248)         | 15 (243)                                                                        | 0         | 0       | 4 (5)   |
|                 | Leptodactylidae  | 49 (1085)        | 33 (325)                                                                        | 13 (752)  | 1 (6)   | 2(2)    |
|                 | Limnodynastidae  | 10 (49)          | 8 (45)                                                                          | 2 (4)     | 0       | 0       |
|                 | Microhylidae     | 66 (356)         | 27(1.8)                                                                         | 36 (234)  | 0       | 4 (4)   |
|                 | Myobatracindae   | 13 (73)          | 6 (65)                                                                          | 5 (6)     | 0       | 2(2)    |
|                 | Randae           | 61 (1040)        | 45 (798)                                                                        | 11 (170)  | I (68)  | 4(4)    |
|                 | Rhinodermatidae  | 1 (2)            | 0                                                                               | I (2)     |         | _ 0     |
|                 | Sooglossidae     | 2 (3)            | 0                                                                               | 2 (3)     | 0       | 0       |
|                 | Total            | 323 (4563)       | 203 (3010)                                                                      | 92 (1296) | 4 (223) | 24 (34) |
| Tota            |                  | 15, 47611        | 227/3 951                                                                       | 414 300   | 5 2101  | 25 10   |

a matter that should call future attention from the phylogenetic point of view. The only two genera of Discoglossoidei in which some species are reported to be argiotroph are Plpa Laurenti. 1768 (where embryos develop on the back of the female and rely on their vitelline reserves alone for developmently and Leiopelma, with two different kinds of argotrophy (with free non-feeding tadpoles in dorsal pouch of father and with direct development within egg capsule). Besides, Thibaudeau & Altig (1999: 172) listed the Megophryidae among the families including at least one "endotroph" species, but this was based on a misidentification of direct-developing eggs of Philantus aurifascatus (Schlegel, 1837) as Xenophrys longupes (Boulenger, 1885), a mistake corrected by Leona & CROU (1998).

In contrast, in the Ranoidei, a vast array of argotroph developmental pathways have developed. The distribution of argotrophy within the various families follows no clear or consistent pattern: this category is found in various groups that have no direct cladistic relationships, which suggests that these derived modes of development appeared independently in these groups and are therefore homoplasic. This was precisely documented in some cases only (Marmayou et al., 2000), but is very likely in several others. In a few cases however, retention of a silent "direct development program" in tadpole-developing species, or the reverse, probably occurred (see Dursois, 2004c).

Argiotroph species are reported only in 13 of the 20 families currently recognized in the Ranoidei. Among the 299 genera of Ranoidei for which information is available for at least one species, 203 (i.e., 67.9%) are known to include only species with free aquatic tadpoles, 29 (i.e., 30.8%) are known to include only argiotroph species, and 4 (i.e., 1.3%) are considered to include both.

The hypothesis presented above is that taxa (genera, families) including species confronted with "familial" mortality would tend to have higher rates of speciation than taxa with species submitted to "individual" mortality. An empirical confirmation of this hypothesis would be provided if anuran genera including argiotroph species had a higher mean number of species than genera with free tadpoles. As a first apparent confirmation of this trend, the most speciose anuran genus is the direct-developing Eleutherodactylus Dumeril & Bibron. 1841, which, with about 680 species known in 2003 (and perhaps as many yet to be discovered and described), is also the most speciose genus of all vertebrates. However, this trend is not confirmed over the whole group of anurans, at least in the current state of knowledge. Over the 325 anuran genera for which developmental data are available (tab. 3), the mean number (x ± s) of included species is 14.1 ± 34.3 (range 1-326) for the 227 genera that include only species with free aquatic tadpoles, and 15 6 ± 69 9 (range 1-682) for the 98 genera that include at least one argiotroph species. The difference is not statistically significant (Mann-Whitney U test U = 9776.5, P = 0.09), but this is of little meaning as a large majority of the anuran genera include very few species. Table 4 gives the number of known species of the 43 most speciose genera of anurans (i.e., including more than 20 species), with their known modes of development, here also, the mean number of species is higher in the 10 genera including at least one argiotroph species (114.0 ± 201.3, range 22-682) than in the 33 general known to include only species with free aquatic tadpoles (66.5 ± 69.4, range 21-326), but, given the large variance in each group, the difference is still not statistically significant (Mann-Whitney U test U = 155. P = 0.77

Table 4. Some data on the 43 genera of anurans with the highest numbers of species (from the same source as in table 3) Developmental modes of genera (see text for details). I, ergotroph with free tadpotes, A, argotroph; B, both argotroph and ergotroph with free tadpoles developmental modes reported in genus; U, unknown.

| Rank        | Family                                        | Family Genus                                  |     | Developmental mo |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------|--|
| . 1         | Leptodacty idae                               | Eleutherodactylus Duméril & Bibron, 1841      | 682 | A                |  |
| 2           | Hylidae                                       | Hysa Laurents, 1768                           | 326 | Y                |  |
| 3 Bufomidae |                                               | Bufo Laurents, 1768                           | 247 | T                |  |
| 4           | Ranidae                                       | Rana Linnacus, 1758                           | 221 | T                |  |
| 5           | Hyperolndae                                   | Hyperolaus Rapp, 1842                         | 117 | T                |  |
| 6           | Hylidae                                       | Litoria Tschudi, 1838                         | 112 | T                |  |
| 7           | Dendrobatidae                                 | Colostevinus Cope, 1866                       | 103 | В                |  |
| 8           | Hylidae                                       | Semar Wagler, 1830                            | 87  | I                |  |
| 9           | Ranidae                                       | Pholasitus Gistet, 1848                       | 83  | A                |  |
| 10          | Bufon dae                                     | Atelopus Durneril & Bibron. 1841              | 74  | T                |  |
| 11          | Ranidae                                       | Rhacophorus Kuhi & Van Hassoit, 1822          | 69  | T                |  |
| 11          | Ran.dae                                       | Phrynobatrachus Gunther, 1862                 | 69  | I                |  |
| 13          | Ran dae                                       | Mantrotocy-lus Bousenger, 1895                | 68  | В                |  |
| 14          | Leptodactyl dae                               | Leptodactylus Fitzinger, 1826                 | 62  | ſ                |  |
| 15          | Centro enidae                                 | Cochranella Tay or 1911                       | 63  | T                |  |
| 16          | Ranadae                                       | Lunnomectes Estamges, 1843                    | 53  | T                |  |
| 17          | Hyperol idae                                  | Leptopelar Günther, 1859                      | 51  | T                |  |
| 18          | Ranidae                                       | Ptatymantis Günther, 1859                     | 50  | A                |  |
| 19          | Ransdae                                       | Boophis Tschudi. 1838                         | 47  | T                |  |
| 19          | Ranidac                                       | Prychadena Boulenger, 1917                    | 47  | T                |  |
| 19          | Leptodactyt dae                               | Telmatobius Wisegmann, 1815                   | 47  | T                |  |
| 22          | Hy idae                                       | Gastrotheca Fitzinger, 1843                   | 46  | В                |  |
| 23          | Lentodacty dae                                | Physaloemas Fizinger, 1826                    | 4,  | T                |  |
| 24          | Centro enidac                                 | Centrolone 3 ménez de la Espada, 1872         | 40  | 1                |  |
| 25          | Ranidae                                       | Amotops Cope. 1865                            | 36  | T                |  |
| 26          | Centrolenidae                                 | Hyalinobatrachium Ruiz-Carranza & Lynch, 1991 | 35  | I                |  |
| 27          | Megophryidae                                  | Scunger Theobald, 1868                        | 34  | T                |  |
| 28          | Dendrobat.dae                                 | Devidrobates Waguer, 1830                     | 33  | T                |  |
| 29          | Hypero idae                                   | Africolas Laurent, 1944                       | 32  | Ī                |  |
| 30          | Leptodactylidae                               | Phrynopus Peters, 1874                        | 31  | Α.               |  |
| 31          | Ranidae                                       | Odorrana Fes, Ye & Huang 1991                 | 30  | 1                |  |
| 32          | Microbyldae                                   | Conhuntus Boetteer, 1892                      | 29  | A                |  |
| 32          | Dendrobatidae                                 | Empesiobases Myers, 1987                      | 29  | T                |  |
| 32          | Hylidag Physiomedasa Wagler 1830              |                                               | 29  | 1                |  |
| 35          | Ranadac                                       | Pau Dubres, 1976                              | 27  |                  |  |
| 36          | Microhy dae Greophysie Boetiger 1895          |                                               | 26  | Α                |  |
| 37          |                                               |                                               | 25  | T                |  |
| 38          |                                               |                                               | 24  | 1                |  |
| 38          | sylidae Viesamyatez Steineger 1916            |                                               | 24  |                  |  |
| 38          | Myobatrach dae ( permas Gran 1841             |                                               | 24  | 1                |  |
| 41          | Arthro entidae Schoulesiere für de Writte 921 |                                               | 22  | Α                |  |
| 42          | Bufonidae                                     | Ensanna Stourcasa, 1870                       | 21  | T                |  |
| 42          | Megophryidae                                  | Megophris Auhl & Van Hasse t 1822             | 21  | 1                |  |

Such an empirical approach to this question has only a very limited value, for several reasons. First, the category of argiotrophy is ecologically rather homogeneous regarding the question here posed (at least, all species in this category are likely to be submitted to "familial" mortality during development), but rather heterogeneous in developmental terms, as discussed in more detail elsewhere (Dusois, 2004c). Information available on detailed developmental pathways is currently too scanty in most genera without free aquate tradpoles to allow for a more detailed analysis. For the time being, data are insufficient to allow to test statistically the existence of significant differences regarding mean species numbers in genera having different developmental nathways within the ecological category of argotrophy.

Second, comparison of the number of species per genus would make fully sense only if all taxonomists were using the same "genus concept" However, despite precise proposals in this respect (Duosis, 1988), there currently exists no consensus among zootaxonomists about "what is a genus", and there is no reason to think that the various genera of anurans are "equivalent" by any standard (for a detailed discussion of this concept of taxonomic equivalence, see Durois, 1988. 59-67). Clearly, some genera (e.g., Hyla, Mantidacrylia or Rhacophorus) are rather heterogeneous assemblages that will most likely be dismantled in the future, as was the case for Rma in the recent decades (see Durois, 2003b), others appear to be more homogeneous groups that may keep their status of genera in the future (e.g., most of the genus Bulo). This question also is tackled again in more detail elsewhere (Durois,

Another major problem comes from the fact that all genera have not been submitted to the same effort of work in the recent decades. A striking fact for all experienced taxonomists is that the taxonomy of some frog genera is more "difficult" than that of others, because they show both a large overall similarity between species and unusual patterns of variation twith some of the interspecific variation overlapping intraspecific variation). This no doubt has acted as a break against their recent taxonomic revision. Among such genera, although not alone, are some genera of argiotroph species, such as Philautus mentioned above, or the Afrean Arthologhist-Schoutechellac complex. The possibility is strong that revision of such genera, using morpho-anatomical, molecular, bioacoustic and cytogenetic characters, might disclose the existence of many more species than is actually believed. For these reasons, this empirical approach does not allow to really test the evolutionary hypothesis presented above.

Finally, and perhaps more importantly, comparisons as made above are likely to be statistically invalid as they do not rely on phylogenetic information. To be significant, such comparisons should use cladograms as input or be made between sister-taxa, but the information available on the phylogenetic relationships between the 325 anarian genera considered above is too incomplete to be used in this analysis, and restricting the comparisons to the few groups of genera for which reliable cladistic data are available would not allow genuine statistical comparison as the numbers would be much too low. However, this question should be kept in mind for the future, and considered again when our understanding of phylogenetic relationships between anuran genera is well unproved.

For the time being, there are other possible ways to test the hypothesis presented above. As suggested above, models utilizing various populational, ethological and ecological parameters could be devised to investigate the theoretical likeliness that argiotrophy might facilitate speciation in froes.

Another approach would be through biological comparisons within couples of phylogenetically related sympatric species of similar size and natural histories (except developmental mode), one of which lays clutches of eggs that give birth to free aquatic tadpoles, whereas the other one has another developmental mode, either in some external shelter or in some pouch of one of the parents. Several parameters may be considered for such comparisons, such as genetic polymorphism, heterozygosity and "genetic variance", measured e.g. with the Farisation index of Watisur (1965), or also cytogenetic differentiation. If the hypothesis above is correct, argotroph species should show a significant tendency to allele fixation in small isolated populations. This does not necessarily imply that they would show significantly different mean genetic polymorphisms or heterozygosities than species with free tadpoles, because if predation on clutches is random the net effect on allele frequencies will be zero over the course of successive generations. On the other hand, if the populations are indeed quite solated and small, they would tend to show local genetic drift and genetic variance between them should be more important than between similar populations of species with free tadpoles.

Empirical data to support or refute this hypothesis are lacking, as until now argiotrophy does not seem to have been particularly discussed as a pertinent factor in speciation rate, genetic polymorphism and evolutionary patterns in amphibians. Wright's (1951) theories on relationship between population characteristics and genetic structure would seem a good start for such works. This was the case in INGER et al. (1974)'s study dealing with several populations of Malaysian bufonids and ranids; evidence was found for lower genetic variation in species with linear distribution along streams and breeding among neighbours than in species with large panmictic breeding aggregations. Unfortunately, this nice study was not followed by others in other areas, that would have allowed to increase the sample size and test the generality of these findings. More data are available in Urodela, but here also no study has yet focused on a detailed comparison between related and sympatric ergotroph and argiotroph species. In plethodontids, argiotroph taxa show great spatial heterogeneity and very high genetic variance between populations, although local heterozygosity may be relatively low (LARSON, 1984; LARSON et al., 1984b), which is congruent with the hypothesis presented above The highest heterozygosities in argiotroph salamanders have been found in species with dense populations (HANKEN & WAKE, 1982; WAKE & YANEY, 1986; GARCÍA-PARIS et al., 2000). Particularly relevant for the present discussion is the recent study by CRAWFORD (2003) on mitochondrial and nuclear DNA variation in four Central American species of Eleutheroductylus, which showed considerable values of genetic variance between populations. This author also found very large effective population sizes in these species. Applying a molecular clock model, he concluded that the unusually high species diversity in the genus Eleutheroductylus was probably not due to higher speciation rate but to old age, and he suggested that "the tropics have functioned as a museum of antiquity rather than as a cradle of speciation" (Crawford) (2003: 2537) However, whether the molecular clock model validly applies to these taxa remains open to question

As for cytogenetic differentiation, Boschet (1991) pointed out the importance of demonstrable karyotypic changes involving modification of chromosome number in the genus Eleatheroidaevilus. He also remarked that karyotypic diversity seemed larger in "smaller genera that contain species with terrestirally developing or direct developing eggs" (Boschet, 1991) 242), such as Arthinologists, Candioglossis, Frixama, Expendence of achievobating general.

such groups, major karyotypic changes would occur by centric fusion and fission in small, isolated populations where inbreeding would "fix mutational events in a homozygous condition" (BOGART, 1991. 254). This model would seem more difficult to apply to large populations

Such kinds of comparative studies would be worth undertaking both in frogs and in salamanders. For more generality, such studies could be carried out in several taxonomic groups and in different regions and kinds of habitats of the world. To come back to the genus Philautus, which prompted this reflexion and has never been the matter of detailed demographic, ecological, genetic and cytogenetics studies, it would appear most crucial to develop such researches to try and throw more lights on its evolutionary natterns.

Should the hypothesis turn out to be supported, it could have far-reaching consequences. If "familial" mortality indeed facilitates speciation, this fact might explain in part the high rates of speciation and of evolution observed in some animal groups displaying parental care, such as the birds or the cichlid fishes (with their striking radiation in the great African lakes: see e.g. JOHNSON et al., 1996) or true viviparity, such as the mammals. Starting from other premises, other authors (e.g. Wilson et al., 1975, Bush et al., 1977; Wyles et al., 1983; LARSON et al., 1984a, SAGE et al., 1984) already discussed the factors possibly involved in such cases of rapid speciation, and, although they insisted mostly on the rôle of chromosomal evolution and of social behaviour, their data are not incompatible with the present hypothesis. If the latter is correct, the unexpected high number of species of Philautus in Sri Lanka as compared with the number of frog species in other parts of the world would be accounted for by the fact that these Sri Lankan frogs are not precisely frogs, at least not usual frogs with aquatic eggs and larvae, but other "kinds" of animals. In fact, if one forgets the numerous Philautus species, the amphibian fauna of Sri Lanka does not appear in the least exceptional. rather it would seem poorer than those of other areas of similar latitude, even in the same part of the world. Is this because of competition with the unusually successful Philautus clade?

### ACKNOWLEDGEMENTS

For comments on previous drafts of this paper, I am grateful to Thierry Lode Annemare Ohler, Miguel Vences, Dovid B Wade and an anonymous reviewer. Rom Altig provided miformation on the misdentification of a Kemplay's tadpole in the literature Annemare Ohler helped for the statistical analysis, and Roger Bour for the preparation of tables.

### LITERATURE CITED

AHL, E., 1931. - Anura III. Polypedatidae. Das Tierreich, 55. i-xvi + 1-477

ALTIG R & Mc DIARMID, R W 1999 Diversity Familial and generic characterizations. In Mc DIARMID & ALTIG (1999), 295-337

BAHR, M., MIFGASKUMBURA, M., PUTHIVAGODA, R., MANAMINDRA-ARACHCHI, K. & SCHNILDER C. J., 2002. Reproduction in captivity of floar species of direct-developing frogs from Str. Lanka (Anura: Ranidae: Rhacophornae: Pseudophilautura). Frog Leg., 10-9.

- BOU, S. D., 2002. A synopsis to the frog future of the Western Ghats, India. Occasional Publication, Indian. Society for Conservation Biology: 1-24
- BOGART, J. P., 1981 How many times has terrestrial breeding evolved in anuran amphibians? Monit zool ital., (n.s.), 15, suppl: 29-40
- 1991. The influence of life history on karyotypic evolution in frogs. In. D. M. Green & S. K. Sussions (ed.), Amphibian eviogenetics and evolution, San Diego, Academic Press. 233-258
- Bossuyr, F & Dubois, A, 2001 A review of the frog genus *Philantus* Gistel, 1848 (Amphibia, Anura, Randae, Rhacophorinae). Zevlanica. 6 (1): 1-112.
- BOSILYI, F., MIFIGANCIMIR RA, M., BELNARETS, N., GOWER, D. J., PETRITYAGODA, R., ROILANIS, K., MANNARTI, A., WILKINSON, M., BABIR, M. M., MANNAMDORA-RANCHIH, K. NO., P. K. J., SCHNIUSE, C. J., ORMBIN, O. V., & MILINGOVIT
- BOULENGER, G. A., 1882a Catalogue of the Batrachia Salientia's Ecaudata in the collection of the British Museum. London, Taylor & Francis. i-xvi + 1-503, pl. 1-30
- -----1882b Catalogue of the Batrachia Gradientia s. Casalata and Batrachia Apoda in the collection of the British Museum Second edition. London. Taylor & Francis 1-1x + 1-127, pl. 1-9.
- 1890 The fauna of the British India, including Ceylon and Burnia Repulsa and Butrachia London, Taylor & Francis; i-xviii + 1-541
- BUSH, G. L., CASE, S. M., WILSON, A. C., & PATTON, J. L., 1977. Rapid speciation and chromosomal evolution in mammals. Proc. nut. Acad. Sci. USA, 74 (9): 3942-3946
- Crawford, A. J., 2003 Huge populations and old species of Costa Rican and Panamanian dirt frogs inferred from miliochondrial and nuclear gene sequences. *Molecular Ecology*, 12: 2525-2540 DUBOIS, A. 1978 – Les principaux stades de developpement significantis en écologie et en genetique des
- populations des Amphibiens Anoures. La Terre et la Vie, 32: 453-459

   1984 La nomenclature supragénerique des Amphibiens Anoures. Mem. Mus. natn. Hist. nat., (A)
- 1984 La nomenciature supragenerique des Amphilotens Anoures. Mem. Mus. natn. Hist. nal., (A)
  131: 1-64.
- ---- 1987. Miscellanea taxinomica batrachologica (I). Alytes, 5 (1-2): 7-95.
- ---- 1988 The genus in zoology a contribution to the theory of evolutionary systematics. Mem Mus natn. Hist nat., (A), 140: 1-123
- ---- 1992 Notes sur la classification des Ranidae (Amphibiens, Anoures) Bull Soc linn Lyon, 61 (10): 305-352
- ---- 1997a. Editorial: 15 years of Alytes. Alytes, 14 (4): 129
- ---- 1997b Instructions to authors of papers submitted to Alites Alites, 14 (4) 175-200,
- ---- 1998 -List of European species of amphibians and reptiles: will we soon be reaching "stability"? Amphibia-Reptilia, 19 (1): 1-28
  - ---- 1999, South Asian Amphibia a new frontier for taxonomists. Invited editorial / Book review, J. South Asian nat. Hist., 4(1) 1-11.
- ---- 2001. Les Amphibiens. Encyclopédie Clartés, Janvier 2001, 4390: 1-20
- 2003a Histoire Je la batrachologie In R DUGLTT & F MILKI (ed.), Les Amphibiens de France Belgique et Luxembourg, Mèze, Editions Biotope: 190-195.
- ---- 2003b True frogs (Ranidae). In. HUTCHINS et al. (2003) 245-264
- ---- 2003c The relationships between taxonomy and conservation biology in the century of extinctions. Comptes rendus Biologies, 326 (suppl 1): S9-S21
- Compres renais Biologies, 220 (supple 1), 37-221
  2003d Editorial Should internet sites be mentioned in the bibliographics of scientific publications?
  Alytes, 21 (1-2): 1-2
  - -- 2004a Book review Amphibians of Nepal a few words of caution. Alvies, 21 (3.4): 173-180
- --- 2004b. The higher nomenclature of recent amphibians. Alytes, 22 (1-2): 1-14
- --- 2004c Developmental pathway, speciation and supraspecific taxonomy in amphibians, 2 Developmental pathway, hybridyzability and generic taxonomy. Alytes, 22 (1-2): 38-52.
- DUBOIS, A. & OHLER, A. 2001 Systematics of the genus Philantius Gistel, 1848 (Amphibia, Anura, Randae Rhacophormae) some historical and metatavonomic comments. J. South Asian nul. Hist. 5, 21, 2173-186.
- DULLIMAN, W.E., 1993. Amprilhan species of the world. additions and corrections. Unit. Kansas Mus. Nat. Hist. spec. Publ., 21. [1-11] + 1-111 + 1-372.
- DUTTIMAN, W. E. & SCHLAGER, N. 2003 Amphibians species ast. In HUICHINS et al. (2003) 456-489

- DUELLMAN, W. E. & TRUEB, L., 1985 Biology of amphibians. New York, McGraw-Hill, "1986". 1-xix + 1-670
- DUMÉRIL, A.-M.-C., BIBRON, G & DUMERIL, A., 1854. Erpetologie genérale ou histoire naturelle des reptiles. Tome 9. Paris, Roret; i-xx + 1-440, 1 pl
- DUTTA, S. K. & MANAMENDRA-ARACHCHI, K. 1996. The amphibuan fauna of Sri Lanka Colombo, Wildhife Heritage Trust of Sri Lanka: 1-232.

  FYLER, A. E. & HEDGES, S. B., 1998. Molecular evadence for the early history of living amphibians. Mol
  - FILLER, A. E. & HEDGES, S. B., 1998. Molecular evidence for the early history of living amphibians. Mo. Phyl. Evol., 9 (3): 509-516
- FROST, D R (ed.), 1985 Amphibian species of the world Lawrence, Allen Press & Association of Systematic Collections [1-tv] + 1-v + 1-732.
- GARCÍA PARIS, M., GOOD, D. Á., PÁRRA-OLEA, G. & WAKT, D. B., 2000. Bodiversity of Costa Rusan salamanders, implications of high levels of genetic differentiation and phylogogographic structure for species formation. Proceedings of the national Academy of Sciences of the USA, 97 (4) 14640-1461.
- GLAW, F., KÖHLER, J. HOFRICHTER, R. & DUBOIS, A., 1998 Systematik der Amphibien. Liste der rezenten Familien, Gattungen und Arten. In. R. HOFRICHTER (ed.), Amphibien, Augsburg, Naturbuch Verlag. 252-258.
- GORHAM, S. W., 1974. Checklist of world amphibians up to Junuary 1, 1970. Saint John, The New Brunswick Museum: 1-173
- GUNTHER, A., 1864. The reptiles of British India. London, Ray Society. 1-xxvii + 1-452, pl. 1-26
- HAMMOND, P. M., AGGIRRE-HUDSIN, B., DADD, M., GROOMBRIDG, B., HODGIS, I., ITHKINS, M., MINGASHA, M. H. & STRWAM GRANT, W 1995. The current magnitude of bundiversity of H HI vivoon & R. T. I WATSON (ed.), Global bundiversity, assessment, Cambridge, Cambridge University Press 113–138.
- HANKEN, J. & WAKE, D. B., 1982. Genetic differentiation among plethodontid salamanders in Central and South America, implications for South American invasion. Heroetologica, 38: 272-287
- HUTCHINS, M., DUFLI MAN, W. E. & SCHLAGER, N., (ed.), 2003. Anaphthans: In: M. HUTCHINS (ed.), Grunck's annual life encyclopedia, Second Edition. Volume 6, Farmington Hills, Michigan, Gale Group: Expt. +1-507.
- INGER, R. F. 1999 Distribution of Amphibians in southern Asia and adjacent islands. In: W. F. DUELIMAN (ed.), Patterns of distribution of Amphibians, Baltimore, John Hopkins University Press, 445, 482.
- INGER, R. F., VORIS, H. K. & VORIS, H. H., 1974 Genetic variation and population ecology of some Southeast Asian froes of the genera Bulo and Ranu. Boothemical Genetics, 12 (2): 121-145.
- JOHNSON, T. C., SCHOLZ, C. A., TALBOT, M. R., KELTS, K., RICKETTS, R. D., NGOBI, G., BEUNIG, K., SKEMMANDA, I. & MCGILLI, J. W., 1996. Late Pleistocene desiccation of Lake Victoria and Lipid evolution of circhid fishes. Science, 273, 1091-1093.
- KIRTISINGHE, P., 1957. The Amphibia of Ceylon. Colombo. i-xiii + 1 112, 1 pl
- LARSON, A. 1984 Neontological inferences of evolutionary pattern and process in the salamander family Plethodontidae, Evol. Biol., 17: 119-217.
- LARSON, A. PRAGER, F. M. & WILSON, A. C. 1984a. Chromosomal evolution, speciation and morphological changes in vertebrates the role of social behaviour Chromosomes Todan, 8 215-228.
- LARNON, A., WAKI, D. B. & YANEV, K. P. 1984b. Measuring gene flow among populations having high levels of genetic fragmentation. Genetics. 106: 293-308.
- LAURINII, J. N. 1768. Specimen medicion: exhibens vinopsin Repitium emendatani cum experimentis cuca vienna et antidota Repithon auviria; orum. Viennae, Joan. Thom. Nob. De Trattnern, 1-11.1-1215, pt. 1-5.
- LEONG, T. M. & CHOU, L. M., 1998 Larval identity of the montane horned frog. Megophry Jongipes (Boulenger) (Amphibia Anura Megophryidae) Roffles Bull Zool., 46 (2) 471-475
- LIEM, S. S., 1970. The morphology, systematics, and evolution of the Old World treefrogs (Rhacophoridae and Hyperoliidae). Fieldiana. Zool., 57: 1-vii + 1-145.
- MANAMINDRA-ARACHCHI, K. & PITHINAGODA, R. 1998. A synopsis of the Sri Lankan Bafonidae (Amphibia Anura) with description of new species. J. South Asian nat. Hist., 3 (2): 213-248.

- MARMAYOU, J. DUBOIS, A., OHLFR, A., PASQUET, F. & TILLIER, A. 2000. Phylogenetic relationships in the Ranidae Independent origin of direct development in the genera *Philautus* and *Taylorana C* r. Acad. Sci. Paris, Sciences de la by 6, 233: 287-297.
- McDiarmid, R. W. & Alitig, R. (ed.), 1999 Tadpoles. The biology of anuran larvae. Chicago & London, University of Chicago Press; 1-xv + 1-444.
- MLEGASKUMBURA, M. BOSSLYT, F. PETHIYAGODA, R., MANAMENDRA ARACHCHI, K., BAHIR, M., MILIN-KOVITCH, M. C. & SCHNEIDER, C. J. 2002a Sri Lanka, an amphibian hot spot. Science, 298–379
- MEEGASKEMBURA, M., PETHIYAGODA, R., MANAMENDRA ARACHCHI, K., BOSSUYT, F. & SCHNEIDER, C. J., 20026 Discovery of a remarkable radiation of direct-developing frogs in Sri Lanka. Frog Leg. 10, 12.
- Pennisi, E., 2002 100 frogs a leaping for biodiversity. Science, 298, 339-341.
- PFIESS, W. 1860 Uber einige interessante Amphibein, welche von dem durch seine zoologischen Schriften Turnhichst bekannten osterreichschen Paturforscher Professors Schumad's wärmed seiner auf mehrere Welttbeile ausgedehnten, besonders auf werbellose Thiere geneinteten, naturwissenschaftlichen Reise, mit deren Veroffentlichtung Hr. Schumat das gegenwart im Berlin beschäftigt ist, auf der Insel Ceylon gesammelt wirden. Monarsh Akad Wiss Berlin, 1860. 182-186.
- PETHIYAGODA, R. & MANAMENDRA-ARACHCHI, K., 1998 Evaluating Sri Lanka's amphibian diversity

  Occ. Pap. Wildlife Heritage Trust. 2: 1-12.
- SAGE, R. D., LOISELLE, P. V., BASSIBWARI, P & WILSON, A. C., 1984 Molecular versus morphological change among oxchild fishes of Lake Victoria. In: A. A. E-HILLE & I. KORN-ILLO (ed.), Evolution of fish species flocks, University of Maine at Ornop Press; 185-201.
- SOKOL, O. M., 1977 A subordinal classification of frogs (Amphibia Anura) J Zool. London, 182-505-508.
- THIBAUDEAU, G. & ALTIG, R, 1999 Endotrophic anurans. Development and evolution In. McDiarmid & Altig (1999): 170-188
- MD & ALTIG (1999): 170-188
  VENCES, M. & GLAW, F., 2001 When molecules claim for taxonomic changes new proposals on the classification of Old World treefrogs. Spixiana, 24: 85-92.
- WAKE, D. B. & YANEV, K. P. 1986 Geographic variation in allozymes in a "ring species", the plethodontid salamander. Ensatina eschsholiza of western North America. Evolution, 40 (4) 702-715.
- Wilkinson, J., 2003 Asian treefrogs (Rhacophoridae) In: HUTCHINS et al. (2003) 291-300
- WILSON, A. C., BUSH, G. L., CASE, S. M. & KING, M.-C., 1975. Social structuring of mammalian populations and rate of chromosomal evolution. Proc. nat. Acad. Sci. U.S.A., 72 (12): 5061-5065.
- WYLES, J. S., KUNKEL, J. G. & WILSON, A. C., 1983. Birds. behavior, and anatomical evolution. Proc. nat. Acad. Sci. USA, 80: 4394-4397.

Corresponding editor: Miguel VENCES.

# Developmental pathway, speciation and supraspecific taxonomy in amphibians

# 2. Developmental pathway, hybridizability and generic taxonomy

### Alain DUBOIS

Vertébres, Reptiles & Amphibens, USM 0602 Taxonomie & Collections, Departement de Systématique & Evolution, Muséum National d'Histoire Natucelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France «dubois@minh fr>

Several distinct developmental pathways exist in amphibians: free tadpoles feeding on external resources, tadpoles or embryos feeding on secretions from the mother or father, on their brothers or sisters, or on the internal vitelline reserves of the egg. A new terminology is proposed for these categories. It is suggested that generic taxonomy should take into account these developmental pathways, i.e., that species with free feeding tadpoles and species with other developmental modes should not be classified in the same genus or subsenus. Artificial hybridization between cladistically closely related species having different developmental pathways could provide interesting information both regarding evolutionary phenomena and supraspecific taxonomy. Detailed proposals are offered concentration of the proposal proposal supraspecific taxonomy of anytherization developmental pathways and hybridization date, combined taxonomy of amphibians. A new term is proposed for the concept of "relational taxonomic criterion" as defined by Duoss (1984).

# INTRODUCTION

In frogs, recent data on unusually high numbers of species of the direct-developing genus Philautius n ST. Lanka and southern India, as well as of species of the direct-developing genus Eleutherodacts his in central and southern America, led to the suggestion that such frogs are submitted during their development to "familial", rather than "individual", mortality, which could facilitate allele fixation in isolated populations and thus entail in speciation pattern different from that of other frogs (Duions, 2004b). A suggested way of testing this hypothesis is through using metatianonomic data, e.g. the mean number of species per genus. Among the problems risen by this approach, however, is the fact that no unified "genus concept" is used by battrachologists and that genera recognized in different groups are not equivalent by any

standard. This problem of the equivalence of genera in different groups was already discussed at length elsewhere (DUBOIS, 1988), but these new elements lead me to come back to it under a new light.

The purpose of taxonomy is not to please taxonomists and phylogeneticists, but to provide useful information to other biologists, and non-biologists, including environmental biologists, conservationsis, ethologists, physiologists, etc. Among taxonomic categories, the genus plays a particularly rôle in this respect, as the generic nomen is included in the nomen of all species recognized by taxonomists and used for their works by other biologists (Dubos, 1988). If amphibian species do indeed show different patterns of speciation according to their developmental modes, inclusion of information on the developmental pathway would appear to be a crucial information to consider when recognizing genera. Among other things, this inclusion would facilitate the testing of this hypothesis, which is made difficult for the time being due to the fact that amphibian species bearing the same generic nomen may follow different developmental pathways.

Before going further, let us briefly explore the diversity of developmental pathways in amphibians.

#### CATEGORIES OF DEVELOPMENTAL PATHWAYS IN AMPHIBIANS

Developmental modes are indeed very varied in amphibians, especially in anurans. In some cases, all the pre-imaginal development<sup>1</sup> takes place away from the adult, within the egg, laid in a terrestrial or arboral shelter the embryo then depends only on the vitellus of the eggs for its resources. In other cases, the eggs are retained on the skin of the back or in a pouch of the parent of one sex (dorsal pouch, stomach, oxiduct) but does not receive any feeding from the adult, thus depending also fully on the original vitelline reserves of the egg Finally, in a few other cases, the embryo receives some feeding either directly from the adult or through eating some of the other embryos sharing its shelter within the mother's oxiduct.

In the traditional usage of the terms "exotrophy" and "endotrophy" (e.g., THIBALDIALI & ALTIG, 1999) it is not clear was is considered "outside" and "inside" (designated by the roots evo- and endo-), if exotrophy is understood as "feeding from a resource external to the embryo or lars a", then "endotrophy" should designate the opposite situation, i.e., "feeding from a resource meternal to the embryo or larva", not "internal to the mother or father" Strictly speaking, in developmental terms the cases of feeding from resources provided by a parent or from brothers and sisters do not belong in the category of endotrophy but are in fact special cases of exotrophy, that should better be designated under specific terms. Using a single category of endotrophy for such a variety of cases unites artificially several non-homologous modes of development derived independently from the tadpole model. As long as all the observed situations are not placed in a phylogenetic perspective, comparisons and reviews of these phenomena based on similarities and analogiest (e.g. LANGITE & LESCUER, 1977, WARE, 1993). THIBALDAL & ALTIG, 1999) but not on homologies will be of limited evolutionary interest. A better understanding of the solution of these phenomena will require the

<sup>1</sup> Development between hatching and metamorphosis (in species with feeding larvae or embryos), or before hatching in species in which the embryos rebes only upon the egg's vitellas reserves for its development (see tab. 1), which results in an intigor initiative copy of the adult but sexually immature (see Disasting 1978, 20044.

obtention of robust cladistic hypotheses for the groups where these special developments occur, and detailed genetic, biochemical, physiological, ethological and ecological studies of the species concerned, as generalisation of the observations made on a few species may be misleading. Another important aspect of such approaches is to have a clear and unambiguous terminology to designate the various situations encountered in these groups.

Two aspects in particular must be distinguished in this respect, the place of the development of the embry or larva (in the external environment, or within or upon one of the parents), and the origin of the nutritional resources used by this embryo or larva to reach the stage imago (in the external environment, or provided by one of the parents or by brothers and sisters). The place of development is interesting from an eco-thological and evolutionary point of view, but by itself it does not provide relevant categories for the comparison of developmental pathways. For such comparisons, origin of nutritional resources is more important as it has direct consequences on the ontogenetic trajectory. Free larvae or embryos feeding on external resources, even within a pouch, differ from embryos manitained inside the egg capsule in several respects, regarding breathing, lecomotion or feeding; thus they require precocious development of a functional digestive tract, earlier than in embryos feeding on vitelline resources, etc. Given the importance of trophic resources in developmental pathways, for more clarity I propose to use WOURMS's [1981] terminology and to expand it, as follows

First of all, I propose to abandon the unclear terms "exotrophy" and "endotrophy" and to replace them, respectively, by ergatorphy (from the Greek ergon, "work") for species with free larvae that have to find their food in the external environement, and argiotrophi (from the Greek argan, "idleness, inaction") for species whose embryos are provided with food "passively" or almost so, either from their own viellus or from the parents, brothers or sisters (Dusois, 2004b). Within the latter category, several subcategories can be distinguished.

The term leculiorophy (from the Greek lecutios, "stellus") is adequate to designate pre-imaginal development using only the sitelline reserves of the egg, without external feeding (WOURMS, 1981). Within this subcategory, two infracategories may be recognized leapolecutorophy (from the Greek lepo, "I abandon"), in which the eggs are "abandoned" by the parents and develop in an external shelter, and stegolecutorophy (from the Greek stegos, "roof, house"), in which the eggs are either retained in the female gential tract after internal fertilization, or kept either upon or within one of the parents, after external fertilization.

The term matrotroph (from the Greek matter, "mother") describes development using a secretion from the mother as matritional resource (Wot ans. 1981). In frogs this is observed in the two known species of the bufonid genus Numbuphi monder (see e.g.: Lanottie & Eusevier, 1977; Warke, 1993, Timacupi at. & Altria, 1999). A parallel situation, not considered by Wocassa (1981) as it apparently does not east in fishes; is patientoriph (from the Greek patier, "father") for nutrition by a secretion from the father. In frogs, this seems to occur in Rhumakeria drawini, in which the embryos develop in the male vocal sac and receive feeding from the father, according to Gost ore in a. et al. (1986) Matrotrophy and patrotrophy are infraeategories of argoritophy that can be grouped in a more general subcategory of genetin-phi (from the Greek gones; "praents"), i.e. untrition from a secretion by the parents.

In order to have a set of similarly formed terms, I propose to rename adelphotrophy (from the Greek adelphots, "brother") the subcategory recognized by Wolkass (1981) and many others as adelphophagy, for feeding on brothers and sisters inside the mother's oviduct. According to whether the brothers and sisters are caten as eggs or as embryos, Wolkass (1981) distinguished oophagy from adelphophagy which does not seem an important distinction as in both cases the origin of this mutritional resource is an egg inside the mother's o'dulet In contrast, he considered oophagy and adelphophagy as a subdivision of matrotrophy, which does not recognize the fact that in matrotrophy a specific secretion is produced by the mother to feed its embryos. It is exact that eggs and embryos eaten in adelphotrophy were also produced by the mother, but the viellus of the egg also, so that if adelphotrophy was to be considered a subdivision of matrotrophy, this should also be the case for leicihotrophy.

Among all these developmental categories, as far as feeding of the embryo is concerned, goneitrophy and adelphotrophy are just special cases of "exotrophy", not of "endotrophy". The general ecological and developmental category argiotrophy, including lecithotrophy, goneitrophy and adelphotrophy, groups all species that are independent from feeding in the external environment during their development (Duisos, 2004b)

Finally, the fact that in some taxa the embryos are kept within a pouch in one of the parents is distinct from their nutritional resources. This can be accounted for by use of a general category of gonephory (from the Greek phoros, "bearing, carrying"), including matrophory and patrophory according to which parent is involved, but these are ecoerbological categories, not categories of developmental pathways.

Table 1 summarizes the major features of each of the latter categories here defined, with examples in amphibians.

## DEVELOPMENTAL PATHWAYS AND GENERIC TAXONOMY

In frogs, it is striking to note that, among 325 anuran genera containing species whose development has, at least superficially, been described (see table 3 in Dubois, 2004b), 320 (i.e. 98.5 %) are homogeneous with respect to their known main ecological and developmental category, i.e. either ergotrophy with free tadpoles (227 genera) or argiotrophy (93 genera). This suggests that most frog taxonomists have, perhaps in part "inconsciously", followed the "rule" suggested by Dubois (1987; 8-9), according to which frog genera containing two or more different developmental pathways (such as ergotrophy with free tadpoles, lecithotrophy in eggs in shelters, lecithotrophy in adult, adelphotrophy or goneitrophy) should be dismantled either as distinct genera or as subgenera of the same genus. Recent proposals going in this direction (e.g.: Dt Bots, 1987, Bosslyt & Dubois, 2001) have been variously accepted by the community of frog taxonomists, some considering that cladistic relationships are more important than developmental mode as a basis for generic classification. However, it should be stressed that there is no necessary contradiction between the two approaches. Principles of "phylogenetic taxonomy" (e.g., DF QUEIROZ & GAUTHIER, 1992) or "cladonomy" (DUBOIS, 1997) only require that taxa be holophyletic groups (ASHLOCK, 1971, DUBOIS, 1986), but there is nothing, at least consensually accepted, in cladistic theory to tell us how "high" or "low" in the cladogram should be placed the limit between species-group, subgenus, genus, tribe, etc

Table 1 Categories proposed for developmental pathways of amphibians, with their major synonyms (terms sometimes found in the batrachological literature for these categories), Jefinitions and examples in amphibians. Rank 2 subcategories are subdivisions of rank 1 categories, and rank 3 infracategories are subdivisions of rank 2 subcategories.

| Rank 1<br>category | Rank 2<br>subcategory | Rank 3<br>infracategory | Synonym                                                                 | Kind and place of<br>pre-imaginal development                                                        | Nutritional resources for<br>pre-imaginal development          | Examples                                   |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 -potrophy        |                       |                         | Exetrophy                                                               | Free equation or terrestrial larva between hatching and metamorphosis                                | External resources of the aquatic<br>or texestrial environment | Bufo. Hyla, Rana                           |
| Az gaoteophy       |                       | i                       | Endotrophy                                                              | Fisher within a pouch in one of the parents or inside agg capsule in terrestrial or arborcal habitat | No necess to the external resources of the environment         |                                            |
|                    | Lecilhotrophy         |                         | Endotrophy, lecrthotrophy                                               | Inside or outside egg capsule                                                                        | Vitelline reserves of the egg                                  |                                            |
|                    |                       | Lesposes than aplic     | j.ndotrophy direct development<br>mid colmus development                | Figg deposited in shelter in external anvironment                                                    | Vite' me reserves of the egg                                   | Arthroleptis Eleutrerodactylu<br>Philautus |
|                    |                       | Stepuleculularingly     | Endotrophy every parity gastric<br>brood ng execuripanty paracyriparity | agg kept in a peach within or upon one of the parents                                                | V tel me reserves of the egg                                   | Assa: Nectophrimoides<br>Rheobatrachie     |
|                    | Genestrophy           |                         | Endetrophy viviparity extiviviparity                                    | Free embryo or larva within a pouch in one of the parents                                            | Secretions from a prevent                                      |                                            |
|                    |                       | Matrosophy              | I adolrephy ww panny                                                    | Free embryo or larva with n evaluat of mother                                                        | Secretions from the mother                                     | Nashaphrymondes                            |
|                    |                       | Patrotropin             | Endercophy exovivipants                                                 | Free embryo or larva within a pouch of father                                                        | Secretions from the father                                     | Rhinoderma                                 |
|                    | Ade photrophy         |                         | I wlotr-uphy ade phophagy                                               | Fire embryo or larva within eviduol of mother                                                        | Brothers and sisters                                           | Salamandra otra                            |

Therefore it could well be consensually decided that, as soon as two clades or subclades of frogs display different developmental modes, they should be treated as distinct genera, or at least subgenera (see below). This would have a strong advantage, that of delivering the following clear message to the various categories of non-taxonomists that are users of the nomina of frog species: "whenever two species bear the same generic (or, in some cases, subgeneric) nomen, they have (or are beheved to have) the same gross developmental mode". As shown above, there would be very little to change now to homogenize all frog taxonomy in this respect, as this is already "almost" done.

The frequently used formula "developmental mode" should be clarified a little further here. The important point here is to distinguish between different developmental pathways. What is suggested here is to take into account, in the taxonomic recognition of supraspecific taxa, the difference between species that follow an ontogenetic trajectory such as that described in the development table of GOSNER (1960), leading to an ergotroph free tadpole, and those that follow an alternative developmental pathway like those reviewed e.g. by THIBAUDEAU & ALTIG (1999) and evoked above. The important point is here, and not in the place of development of the egg (in an external shelter, or inside a pouch in the adult) or even in the exact developmental stage at which hatching takes place. Thus, it is not suggested here that taxonomic recognition should be given to differences that can be considered "trivial" with respect to the question here addressed, such as the fact that, in some salamander species, hatching can occur either already within the female's genital tract or after deposition of the egg, but with a largely unmodified developmental pathway. In these different populations, at least according to the published data, hatching occurs in different places but there is no evidence that it takes place at different developmental stages or that the development table is modified, Similarly, the term "viviparity", sometimes used (e.g., GARCÍA-PARIS et al., 2003) to designate salamander species that give birth to terrestrial imagos, is misleading. This is just a special case of ovoviviparity, where the embryos start their development with important viteline reserves, the larvae later may feed by adelphotrophy and development continues very late within the female genital tract, but without exhibiting a particular pathway. In contrast, the term "viviparity" should be restricted to situations where, like in the mammals, the egg does not have important vitelline reserves and the embryos develops thanks to nutrients provided directly by the female in the genital tract, in amphibians, this situation is known only in the bufonid genus Nimbaphrynoides

For the time being, only five anuran genera out of 350 are considered to include both argotroph species and ergotroph species with free tadpoles (ThiraLDEAL & ALTIG, 1999); (1) four American genera. Adenomera Steindachner, 1867 (Leptodactylidae), Colossethus Cope, 1866 (Dendrobatidae); Gaisrotheca Fitzinger, 1843 (Hyldae); Pipa Laurenti, 1768 (Pipidae); (2) one Malagas genus. Mantdact rish Boulenger, 1895 (Randae). In all other regions of the world, all anuran genera are homogeneous regarding their known developmental pathway. Detailed comparisons of developmental pathways between members of both groups are awalable in some of these cases only (e.g., WASSESCO & DULLIMAN, 1984), but in the cases where the developmental pathways will prove to be significantly different, it is here again suggested that this should be taxonomically recognized. Norman are afread, awailable to designate the genera or subgenera that would result from dismantlement of the genera Colostechus (See Debettus). Mantdactilus (see Glawa & VENCES, 1994) and Pipa (see Generam, 1966).

Besides, two anuran genera are known to include two different kinds of lecithotroph development (ThibaUDEAU & AL ITG, 1999); 1 e both stegolecithotroph and leipolecithotroph. In one case (genus Eleutherodactylar Duméril & Bibron, 1841; Leiptodactylade) the eggs may develop either within the mother (Eleutherodactylas jusperi) or in an external shelter (all other known species) In the second case (genus Leipehma Titanger, 1861; Leipelmatidae), lecithotroph development may occut within egg (Leipehma hochsetteri) or in a dorsal pouch of the father (Leipehma tacheyi and Leipehma hamiltoni). Detailed study of the development of these species are needed to establish whether their developmental pathways are similar, desplic the difference of location of the development and the species are needed to establish whether their developmental pathways are similar, desplic the difference of location of the developmence in these taxa, and here also nomina would be available both for Eleutherodactylur (see Hedges, 1989) and Leipehma (see WELIS & WELLINGTON, 1985).

### DEVELOPMENTAL PATHWAYS AND HYBRIDIZATION

Criteria for recognition of taxa can be sorted into criteria for their delimitation and criteria for their rank assignation in a hierarchical taxonomic system. As well clarified by Simpson (1951, 1961), criteria for delimitation of taxa include criteria for inclusion and for exclusion, and all criteria can be arbitrary or nonarbitrary. The topology of a cladogram, taken as an accepted hypothesis of relationships between species, can be used as a nonarbitrary criterion for delimitation of taxa, but it provides by itself no criterion for ranking: the cladonomic requirement of holophyly of taxa allows to recognize them but not to allocate them to any category in a hierarchical system. A possible "simplistic" attitude in this respect is to propose the suppression of taxonomic ranks, but the hierarchical structure of taxonomy is critical in allowing the latter to play is role of a "convenient information storage and retrieval system" about taxa, their characters, distribution, evolution, relationships, etc. (MAXR, 1981-511). It should therefore not be suppressed, but made more useful and more general in using nonarbitrary criteria for ranking that allow at least a certain equivalence between taxa of same rank in different groups (see e.g.: Dt Bots, 1988, 66-73, and references therein. Ayrse & Johns, 1999).

Among other criteria, several authors (VAN GILDER, 1977; DUBOR, 1981, 1988; PLA-LAUL, 1981) supported the use of bybindability as a nonabitarry criterion for mehasin of different species in the same genus. Interestingly, beside being a criterion for taxa delimitation, this is also a criterion for ranking. On the other hand, Dt gors (1988) insisted that this criterion should never be used for exclusion. In other words, according to this criterion, the fact that two species are able to give birth to viable true diploid adult hybrids is to be used as evidence that these two species belong in the same genus, whereas the absence of hybridability provides by itself no useful information for the generic allocation of two species. It is important to stress here that hybridzability of species, as strictly defined by Dubois (1988), is a taxonomic criterion but not a phylogenetic criterion, as there is no direct correspondence between hybridzability and cladistic relationships, hybridizable species are not necessarily cladistic cally sister-species, but may be quite distantly related (see e.g. the case of European green frogs of the subgenus Pelophichic Cichier, 1990-258). Reasons for this are easy to understand, as this is linked to the necessity for cloesly related species to develop isolation mechanisms in

sympatry of parapatry, but not in allopatry (see Dubois, 1988). Hybridizability (or its absence) between two species is not a "character" of any of these species, and is therefore neither plesiomorph nor anomorph; if it were so, each species would have millions of characters, according to its potential hybidizability with all other living species. It is rather a "relational taxonomic criterion" (DUBOIS, 1988), or more shortly a relacter (from the Latin relatio, in the sense of "relation between two things", and character, in the sense of "character, mark that distinguishes something"). Relacters are of various kinds, as discussed in detail by Dubois (1988), e.g., sympatry-parapatry-allopatry, parasitic specificity, ecological competitive exclusion, presence-absence of a hybrid zone and of a gene flow between two parapatric entities, etc. Using such a relacter as hybridizability to build up taxonomies is a way to acknowledge that taxonomy does not rely only on characters and relationships, but on other kinds of information, similarly, the absence of gene flow in the field between two parapatric entities is a way to establish the specific status of these two entities, although the two kinds of information on which this decision is taken (parapatric geographic distribution and absence of gene flow) do not pertain to any of the two entities taken by itself, but characterizes their relation

Just like the criterion of similar developmental pathway discussed above, the principle of hybridizability as a nonarbitrary criterion for inclusion in a genus can perfectly be used within the frame of a system of phylogenetic taxonomy one just has to place the "bar" of the genus rank just at the level of hybridizable species pairs, and use consistently the principles of cladonomy for all other taxa. Advantages of this system upon any other arbitrary or "consensual" delimitation of genera were discussed at length elsewhere (Duousi, 1988). The new question that may be asked here is: what can be the relationships between this criterion of hybridizability and the criterion of similar developmental mode?

Although a number of artificial hybridizations have been carried out in the past in amphibians (reviews in Mootta-ENTI, 1938, Mootts-1955, Blauri, 1972), none of these reported experiments involved argiotroph, particularly leothotroph, anuran species, either between themselves or with species of the same groups having free tadpoles. A rapid a priori thinking might suggest that there is no need to try such crossings, because of course the "developmental program" of a species with tadpole is unlikely to be compatible with that of a leothotroph species, and such a combination appears bound to fail at a rather early stage of development. However, until the experience is carried out in different anuran groups miculang both kinds of species, this possibility cannot be theoretically ruled out. In amphibians, hybridization can at least partially succeed between species with rather different developments (e.g., Mariisez, Rik, e.e. t.al., 1984), and in fishes it can be successful, at least up to a certain point, between species that are considered only distantly related (e.g., Whitti et al. 1971).

Particularly, interesting in this respect are the works on the frog genus Gastrolheca by several authors (Di i Pixo, 1980, Scanlan et al., 1980, Di i Pixo & Evcobar, 1981, Wassirsus & Di Elliman, 1984) which suggest that in this genus lecithotroph development was plesiomorphic, but that, in several distinct groups of high altitude populations, a reversal to a development through a free tadpole stage occurred. Under such a scenario, rather than a replacement of a developmental program by another, what would have occurred is the

appearance, possibly through phenomena of displication of regulatory genes (GOUD, 1977; RAFE & KALIFMAN, 1983), of a new developmental program besude the initial one, which would be conserved in the genome, but unused, "in dormancy", in some species. The possibility of a "switch" from one program to another, on the occasion of speciation events, would allow these frogs to adapt to new ecological conditions or to conquer new habitats. Such a scenario may have developed in several groups of frogs including both ergotroph with tadpoles and leuthotroph species, and indeed the possibility of its occurrence in the genus Philautus is suggested by the topology of the cladogram published by Merkoaskinburga et al (2002a) if this cladogram was confirmed (but see Dunors, 2004a), lecithotrophy would have appeared independently twice, in two groups of species (the Indonesian-Indochinese, and the Indian-Sri Lankan, ones) nested within a clade of resportoph 'hacophonds.

If two different developmental programs can indeed be conserved in parallel in the genome of some species, then this would open the possibility of successful hybridration between species having different developmental pathways: in the early hybrid embryo, the regulatory genes of one of both species might "take over" those of the other one, and "impose" the use of one developmental pathway At this stage, this suggestion is purely theoretical, but experimental testing of this possibility, between closely related species having different developmental modes, might be very rewarding Given the difficulty to earry out such hybridization experiments in all rigour (with control crosses, caryological and electrophoretic assessment of the real hybrid, and not gyngenetic, nature of the embryos, etc.; see DLBOIS, 1988), such experiments would certainly have more chances to be successful of carried out with fresh animals just collected in the field, i.e. close to their natural populations in their native countries.

Should hybridization prove successful, in some cases, between ergotroph and argiotroph species, this would require, in order to follow both the hybridizability criterion (Dusois, 1988) and the criterion of similar developmental mode (Dusois, 1987), to place these species in different subgenera of the same genus. If reversion from one developmental mode to another occurred independently in several different groups, these groups should be treated as different subgenera of the same genus, as suggested by Di Boos (1987) in the genus Gustrotheca. On the other hand, in other cases, e.g. in groups where lecithortoph species are not known to have closely related species, it may be unlikely to ever find ergotroph species that would have retained the ability to hybridize successfully with them. In such cases, if there is no conflict with the other criteria suggested (Dusois, 1988: 76-77, 105-108), the two groups should be recognized as distinct genera, not subgenera.

#### DETAILED PROPOSALS REGARDING GENERIC TAXONOMY

In zoology, the establishment of supraspecific tax and of their taxonomic ranks, under the guidelines suggested above, can rely upon several nonarbitrary criteria. In forge, among other criteria, three powerful ones are holophyly of tax a (delimitation criterion), common development pathways of species (delimitation criterion) and hybridzability between species (both delimitation and ranking criterion). To make clearer the hierarchical relationships between these criteria, the hypothetical cladeorams presented in fig. 1 can be commented in

some details. All these cladograms, involving six species, have the same topology, but include different kinds of information regarding developmental pathways and bybridization. As will be shown in detail below, in some cases the use of the criteria presented above lead to clear and unique proposals regarding taxa that should be recognized as genera or subgenera, whereas in other cases these criteria alone are not enough to decade among several possibilities: in these latter cases, other criteria must be used to go further, as discussed e.g. by MAYR (1969) or DUBOS (1988), but these further steps won't be considered here.

In the three cladograms of figures Ia-c, no information is available regarding hybridization, but some species are known to develop through a free aquatic tadpole stage, whereas others have leipolecultotroph development, e.g. direct development in eggs deposited in terrestrial shelters. According to the proposals above, genus rank should be afforded to groups of species that share a developmental pathway. In order to respect the principles of cladonomy, i.e. to recognize only holophyletic groups as taxa, this results in a different number of genera according to the distribution of developmental pathways among the six species. Note that in the situation of figure 1a, the use of this criterion alone does not allow to decide whether a single genus, or a genus with two subgenera, or two distinct genera, should be recognized among the four species with tadpoles, but in the two other cases no such uncertainty exists.

In the three cladograms of figures 1d-f, no information is available regarding developmental pathways, but data are available about some pairs of species that are known to be hable to give birth to viable true diploid adult hybrids. Here also, in some cases the information provided by hybridizability does not allow to choose between several generic taxonomies, as hybridizability is only a criterion for inclusion (i.e. for grouping species in a single genus) but should never be used for exclusion (i.e. for splitting genera). However, in some cases, like that shown in figure 1f, information on hybridizability of two quite distantly related species may be enough to stabilize the generic taxonomy of a whole group.

Now, let us consider the consequences of combining information on developmental pathways and information on hybridizability in a single cladogram. Crossing the three situations of figures 1a-c with the three situations of figures 1d-f gives nine different situations, presented in figures 1g-o Taxonomic decisions in these nine situations must follow a hierarchy between criteria, as proposed in detail by DUBOIS (1988: 82-84): according to this hierarchy, data on hybridizability must be used first, to establish which species cannot be placed in different genera. This means that, in the hypothetical case (not yet known to be indeed possible in some groups of amphibians) where species showing different developmental pathways would be able to give viable true diploid adult hybrids, they should be placed in the same genus: but then they should be referred to different subgenera. Such hypothetical situations are shown in figures 1). Ik. Il. Im and In. After the criterion of hybridizability. developmental data should be used to split further some genera into subgenera (in the exceptional case just mentioned), or, more frequently, to decide between alternative generic taxonomies among which the hybridization criterion alone does not allow to choose. Thus, in the situation of figure 1d, hybridization data do not allow to choose between recognizing one. two or three genera. In figure 1g, developmental data allow to recognize a distinct genus for the species Sg1 and Sg2, but still do not allow to decide between one or two genera for the species Sg3 to Sg6, this decision will have to rely on other pieces of information. In contrast,

Fig. 1. - Cladograms showing hypothetical relationships between six frog species and providing information on their developmental pathways and hybridization between them. Abbreviations of taxa include a capital letter for rank of taxon (S, species; SG, subgenus; G, genus), a different lower-case letter (or each subfigure (a, b, c), a number for each species or genus, sometimes followed by a letter for subgenera within a genus, thus SG.4a is the first of the two subgenera of genus 4 in figure 1. The symbol Lindicates species with free aquatic ergotroph tadpoles and the symbol 2 indicates species with leipolecithotroph development (direct development in eggs deposited in terrestrial shelters). Species liable to give birth to viable true diploid adult hybrids are connected by the symbol 3 Generic and subgeneric taxa recognized on the basis of the information provided are shown at the top of figures as source brackets that can be continuous line (in the case of nonambiguous taxonomies, symbol 4 for genus, symbol 6 for subgenus) or composed of hyphens (in the case of several possible alternative taxonomies, symbol 5 for genus), (a-c) Only mformation on developmental pathway is available, but none on hybridization (d-f) Only information on hybridization is available, but none on developmental pathways. (g-o) All possible combinations of cases (a-c) and (d-t) with both kinds of information available

Symbols



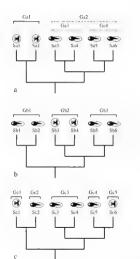

ALYTES 22 (1-2)

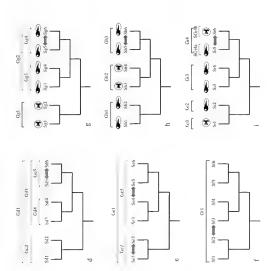

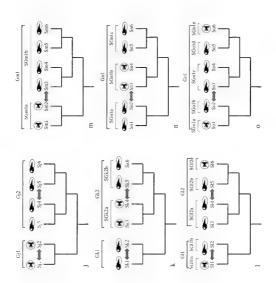

DUBOIS 51

in figures 1h and 1i, the combined use of the two criteria here proposed allows to decide without ambiguity which groups should be recognized as genera, and which as subgenera.

As discussed already in Dursors (1988), supraspecific taxa defined under such guidelines are likely to be more informative than taxa just recognized by simple "consensus" but without any clear theoretical background. After a brief period of change, the new taxonomy may prove more useful both for taxonomists and non-taxonomists and for various kinds of studies and comparisons. As information on bybridizability and developmental pathways, once obtained, is not liable to change (in contrast with the topology of cladograms), a generic taxonomy using these criteria would be more stable in the long run than a generic taxonomy based on cladistic hypotheses alone, but ignoring these biological cirteria.

#### ACKNOWLEDGMENTS

For comments on previous drafts of this paper, I am grateful to Thierry Lode, Annemarie Ohler, Miguel Vences, David B Wake and an anonymous reviewer Roger Bour helped for the preparation of the table, and Annemarie Ohler for that of the figure.

# LITERATURE CITED

- ASHLOCK, P. D., 1971 Monophyly and associated terms. Syst. Zool., 20, 63-69
- AVISE J C & JOHNS, G C . 1999 Proposal for a standardized temporal scheme of biological classification for extant species. Proc natl. Acad. Sci. USA, 96: 7358-7363.
- BLAIR, W F (ed.), 1972 Evolution in the genus Bulo. Austin & London, Univ. Texas Press. 1-viii + 1-459, pl. 1-6.
- Bosst YT, F & Dt Bois, A. 2001 A review of the frog genus Philantus Gistel, 1848 (Amphibia Anura, Ranidae, Rhacophorinae). Zeylanica, 6 (1): 1-112.
- DEQUIROZ, K. & GALTHIER, J., 1992. Phylogenetic taxonomy. Ann. Rev. Ecol. S<sub>1</sub>st., 23: 449-480.

  DEL PINO, F. M., 1980. Morphology of the pouch and incubatory integument in marsupial frogs.
- (Hylidae). Copeia, 1980: 10-17.
  Dtt Pino, F. M. & Escubar, B., 1981 Embryonic stages of Gastrotheca riobambae (Fowler) during
- maternal incubation and comparison of development with that of other egg-brooding nylad frogs. J. Morph, 167: 277-295. Dt Bors, A. 1978. Les principaux stades de deve.oppement significatifs en écologie et en genetique des
- populations des Amphibiens Anoures. La Terre et la Vie, 32: 453-459
- ..... 1986 A propos de l'emploi controverse du terme "monophyletique" nouvelles propositions. Bull Soc lum Lum, 55: 248-254
- ---- 1987 Miscellanea taxinomica batrachologica (I). Alytes, 5 (1-2): 7-95.
- ----- 1988 The genus in 200logy a contr.button to the theory of evolutionary systematics. Mem. Mus. natn. Hist. nat., (A), 140: 1-123.
- ---- 1997. An evolutionary biologist's view on the science of biology. Ali tes, 15 (3): 133-136
- ---- 2004a. Book review. Amphibians of Nepal: a few words of caution. Alites, 21 (3-4) 173-180.
- ---- 2004/i Developmental pathway, speciation and supraspecific taxonomy in amphibians. 1. Why are there so many frog species in Sri Lanka? Alytes, 22 (1-2), 19-37.

- DUELLMAN, W. E. & TRUTB, L., 1985 Biology of amphibians. New York, McGraw. Hill, "1986": 1 xix + 1-670.
- GARCÍA PARIS, M., ALCOBENDAS, M., BUCKLEY, D. & WAKE, D. B., 2003 Dispersal of viviparity across contact zones in Iberian populations of fire salamanders (Salamandra) inferred from discordance of genetic and morphological traits. Evolution, 57 (1): 129-143.
- GLAW, F & VENCES, M., 1994. A fieldguide to the amphibians and reptiles of Madagascar Second edition, including mammals and freshwater fish, Köln, Vences & Glaw: 1-480, 48 pl.
- GOICOECHEA, O., GARRIDO, Ó. & JORQUERA, B., 1986. Evidence for a trophic paternal-larval relationship in the frog Rhinoderma darwini, J. Herp., 20 (2): 168-178.
- GORHAM, S. W., 1966 Liste der rezenten Amphibien und Reptilien. Ascaphidae, Leiopelmatidea (sic), Pipidae, Discoglossidae, Pelobatidae, Leptodactylidae, Rhinophrynidae. Das Tierreich, 85, 1-xv1 + 1,272
- GOSNER, K. L., 1960. A simplified table for staging anuran embryos and larvae with notes on identification. Herpetologica, 16, 183-190.
- GOULD, S. J., 1977. Ontogen; and phylogeny. Cambridge, Mass., Belknap Press: 1-xv1 + 1-501.
- GUNTHER, R., 1990. Die Wasserfrosche Europus (Anuru Froschlurche) Wittenberg Lutherstadt, A Ziemsen Verlag: 1-288, pl. 1-2.
- HEDGIS, S. B., 1989. Evolution and biogeography of West Indian frogs of the genus Eleutherodacty luss slow-evolving loci and the major groups. In W. Woods (ed.), Biogeography of the West Indies past present, and future, Gamesville, Sandhill Crane Press. 305-369.
- LAMOTTE, M & LESCURE, J 1977 Tendances adaptatives à l'affranchissement du milieu aquatique chez
- les Amphibiens Anoures, La Terre et la Vie, 31 (2), 225-311.

  MARTÍNEZ RICA, PARDO ARA, M. P. & CERVANTES VALLEJOS, 1984. Hibridacion en Alytes muletensis
- In H Hemmer & J. P Alcover (ed.), Hestòria biològica del ferreret, Mallorca, Moll. 231-233 Mayr, E., 1969 – Principles of systematic zoology. New York, McGraw-Hill: 1-xiii + 1-428
- --- 1981. Biological classification toward a synthesis of opposing methodologies. Science, 214 510-516
- MTEGASKUMBURA, M. BOSSUYT, F., PETRIN AGODA, R., MANAMINDRA-ARACHCHI, K., BAHR, M., MUIN-KOVITCH, M. C. & SCHNEIDER, C. J., 2002 — Sti Lanka: an amphibian hot spot. Science, **298**, 379 MONTALENII, G., 1938 — L'Ibridazione interspecifica degli anfibi anui. Archivio zoologico, **25**, suppl., 4.
- 187-213.

  MOORE, J. A., 1955 Abnormal combinations of nuclear and cytoplasmic systems in frogs and toads.
- Adv. Genet., 7 139-182.

  PLATFAUX, L., 1981 Critere mixiologique et notion de genre Bull Suc zool France, 106 513-520
- RAFF, R. A. & KAU-MAN, T. C., 1983 Embryos, genes, and evolution The developmental-genetic basis of evolutionary change. New York & London, Macmillan: 1-xin + 1-395
- SCANLAN, B. E., MAXSON, L. R. & DUELLMAN, W. E. 1980. Albumin evolution in marsupial frogs (Hylidae. Gastrotheca). Evolution, 34, 222-229
- SIMPSON, G. G., 1951. The species concept. Evolution, 5: 285-298
- ---- 1961 Principles of animal taxonomy New York, Columbia Univ Press 1-xii + 1-247
- THIBALDEAL, G. & ALTEG, R. 1999 Endotrophic anurans. Development and evolution. In R. W. McDiaranio & R. Alteg, ed.). Tadpoles. The budgey of anuran lawar. Chicago & London. University of Chicago Press: 170-188.
- VAN GFEDER, R. G., 1977 Mammahan hybrids and generic limits. American Museum Noritates, 2635
  1-25
- WAKE, M. H., 1993. Evolution of oviducal gestation in amphibians. J. exp. Zool., 266 (5), 394-413.
- WASSERS G, R. J. & DULEMAN, W. E., 1984. Oral structures and their development in egg-brooding hylid frog embryos and larvae evolutionary and eco.ogical implications. J. Morph. 182, 1-37. WILLS, R. W. & WILLINGTON, C. R., 1985. A classification of the Amphibia and Reptilia of New
- Zealand, Australian Journal of Herpetology, Supplementary Series 1, 62-64.

  WHITT, G. S., CHILDERS, W. F. & CHO, P. L., 1973. Allelic expression at enzyme locum an intertribal
- hybrid sunfish. Journal of Heredity, 64: 54-61
  Wolfright, J. P., 1981. Viviparity: the maternal-fetal relationship in fishes. Am. Zool., 21: 473-515
  - Corresponding editor: Miguel VENCES

# Molecular phylogenetic relationships of Lankanectes corrugatus from Sri Lanka: endemism of South Asian frogs and the concept of monophyly in phylogenetic studies

Magali Delorme\*, Alaın Dubois\*, Joachim Kosuch\*\* & Miguel Vences\*\*\*

\* Vertebres: Reptiles & Amphibsens, USM 0602 Taxonomie & Collections, Departement de Systématique & Evolution Museam National d'Histoire Naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France <delorme@imhb fr>, dubois@imahh.fr>

\*\* Institut fur Zoologie, Abteilung Oktologie, Universitat Manz, Saarstraßs]c 21, \$5099 Mainz, Germany

\*\*\* Zoological Museum, University of Amsterdam, Mauritskade 61,
1092 AD Amsterdam, The Petherlands

For more than fifteen years, the frog genus Limnonectes (Ranidae, Dicroglossinae, Limnonectini) was considered to contain more than 40 South-East Asian species, and a single species from Sri Lanka, L. corrugatus. We analysed 1198 base pairs of the mitochondrial 12S and 16S rRNA genes in L. corrugatus, in representatives of most major subgroups of Limnonectes, and in several genera thought to be related to this genus. The data allow to significantly exclude a relationship of the Sri Lankan species to South-East Asian Limnonectes; instead, it seems clustered with species of Rana and Nyctibatrachus, which supports the previous recognition of the monotypic genus Lankanectes for L. corrugatus. The morphological specializations of this species confirm that it may be the only known representative of an additional major ranid lineage (Lankanectinae) endemic to South Asia, an area of high importance as center of basal diversity and endemism of this family. Our data also suggest some comments on the generic taxonomy in the Limnonectini tribe of the Dicroglossinae. By contradicting previous statements on the monophyly of Limnonectes, they also point to a general terminological problem in phylogenetic studies. We propose to use the term homophyletic to refer to groups in which the available data do not contradict holophyly but in which taxon sampling is still incomplete or uncertain.

#### INTRODUCTION

The amphibian fauna of South Asia, that is, India and Sri Lanka, contains an important number of endemic taxa at deep phylogenetic levels. This distinctness of South Asian frogs was already highlighted by BLOMMERS-SCHLÖSSER (1993) who crected the new subfamilies.

Indiraninae (now a synonym of Ranixalinae) and Nyctibatrachinae for the endemic Indian genera Nyctibatrachus and Indiruna. The spectacular discovery of the endemic Nasikabatrachidae further confirmed the biogeographic importance of this region (Biju & Bossuy). 2003). The Indian plate had been drifting northwards since its separation from Madagascar 88 million years ago (Barron et al., 1981, Storey, 1995; Storey et al., 1995), and several lineages of frogs may have dispersed out of India into other regions of Asia (DUELLMAN & TRUEB, 1985; BOSSUYT & MILINKOVITCH, 2001). However, surprisingly few phylogenetic studies have focused on South Asian rapids in the past (e.g., Blommers-Schlösser, 1993), and only in recent times have some data become available (Bossuyt & MILINKOVITCH, 2000, 2001, VENCES et al., 2000c, KOSUCH et al., 2001). ROFLANTS et al. (2004) emphasized the deep evolutionary history of several South Asian lineages in the family Ranidae, many of which might be crucial to determine relationships in this family and, in a wider context, in the superfamily Ranoidea Among the endemic South Asian genera or subgenera which may yield new insights into ranoid biogeography are the Indian microhylid Melanobatrachus, the Indian rapids Clinotarsus, Indirana, Micrixalus, Minervarya, Nyetihatrachus and Sphaerotheca, and the Sri Lankan ranid Nannophrys (Dubois, 1992, 2003, Dubois al., 2001)

Considering the high degree of homoplasic morphologueal adaptations in frogs, molecular methods have proved to be a useful tool to uncover phylogenetic relationships undisturbed from possible convergent similarities (e.g., Hav et al., 1995; VENCSS et al., 2000a). Of the South Asian endemics, so far no published data are available on Clinotarsis, Melaubbarachus and Manevaryx, the position of Indirand, Mitrichalis and Myrithardanus is basically unsolved (Bossivi & Millinkovitch, 2000, 2001, VENCSS et al., 2000c, ROTLANTS et al., 2004); and Namophris and Sphaerotheea proved to be related to the weldy distributed general Emphiricis, Fejernary a and Hoplobarachus (Bossivit & Millinkovitch, 2000, VENCSS et al., 2000cc; Koslicit et al., 2001). However, as ranoid fuxonomy is still largely unsolved, the generic attribution of South Asian species is not in all cases certain

Another Sri Lankan species of unclarified phylogenetic relationships was described by PEIRS (1863) as Rama corrugata. This species was included by BOULFNGTR (1920) in his section Rame kuhliamie of the genus Rama, so that DUBOB (1981), when he erected Liminnectes as a subgenus of Rama, and later (1987, 1992) as a distinct genus, included it in this group. Since then, the species has been named Liminonectes corrugation in several works teg. DUITA & MANAMENDRA ARACHCHI, 1996; DUITA, 1997). However, DUBOB & OHLER (2001) pointed to morphologueal characters that exclude this species from Liminonectes, and erected for it the monotypic genus Lankamecters.

The genus Liminove.tex as currently understood (e.g., Ohller, & Durions, 1999, Dillions, & Ohller, 2000, 2001, Emerson et al., 2000; Durions, 2000, Evans et al., 2003; contains a number of South-East Asian species. Some of these have fraings in the front of their mandibles, so that these species have been named "fanged frogs". They served as a model group to understand the evolution of several tracts such as reduction of vocal saces (EMERSON, & Voris, 1992. EMERSON & BIRRICAN, 1993, EMERSON & WARD, 1998) and to test biogeographical hypotheses at the interface of the Oriental and Australian zones (Evans et al., 2003). Liminovic test has been claimed to constitute a monophyletic group (EMERSON et al., 2003). Exas et al., 2003, but molecular studies failed to place L. corriginus in a clade with the South-East Asian L. Kahlin, type-species of Liminovices (es MENSON et al., 2004), its et al., 2000, its e

Table I. Species of Limonnectes and putitively related genera included in this study, their distribution and their allocation to groups or cludes proposed by previous authors (1) Taxonomic allocation of "fanged frogs" according to Dictors (1992), OHER & DUBOIS (1999) and DUBOIS & OHER (2000) E. subgenus. Limonnectes Internoncetes Intern

| Species                   | Taxonomic allocation (1) | Cladistic allocation (2) | Distribution                          |  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Fejervarya cancrivora     | -                        | -                        | China, Indochina, Indonesia, Malaysia |  |
| Fejervarya limnocharis    | - 1                      |                          | Indochina, Indonesia, Malaysia        |  |
| Hoplobatrachus chmensis   | - 1                      |                          | China, Indochina, Indonesia, Malaysia |  |
| Limnonectes blythii       | Lg                       | 4                        | Indochina, Indonesia, Malaysia        |  |
| Limnonecies gyldenstolpei | E                        | 1a                       | Indochina                             |  |
| Liminonectes kuhlti       | Lk                       | lb                       | Indochina, Indonesia, Malaysia        |  |
| Limnonecies macrocephalus | Lg                       | 3                        | Philippines                           |  |
| Limnonectes paramacrodon  | Lg                       | 4                        | Indonesia, Malaysia                   |  |
| Lannanectes woodwarthi    | Lm                       | 3                        | Philippines                           |  |
| Taylorana hascheana       | T                        | la                       | Indochina, Indonesia                  |  |
| Lankanectes corrugatus    |                          | -                        | Srt Lanka                             |  |

Liminonectes is rather species-rich with currently about 50 recognized species but probably many more indeed (Evanses) al. 2003), and several subclades have been identified in the sclade (EMIRSON et al., 2000. EVANS et al., 2003) However, as these studies did not include L corregatus, the relationships between this Sr Lamkan species and the South-East Asian Liminonectes remained unclarified. Recently, ROELANTS et al. 2004) included Lamkanectes corregatus and two species of Liminonectes in a molecular phylogenetic analysis, which supported the exclusion of the former species from Liminonectes.

The aim of this paper is to test more comprehensively if the Sri Lankan species is phylogenetically related to Lummonetees of South-East Mais or if it may be a representative of an endemic South Asian lineage, using a larger taxonomic sampling than in ROELANTS et al. (2004). For this purpose we analyzed mitochondrial DNA sequences of this species and of representatives of several groups (tab.) of Lummonetees wens to Boots & Otta (2000) and of three genera, which previously had been included in that genus (Fejervarya, Hophohariachus and Tarlorand).

#### MATERIALS AND METHODS

Tissae samples (muscle or liver, either fresh or preserved in 98 "-- eithanol) were available from 25 rannoid species. DNA was extracted using QlAmp issue extraction kits (fuggest) We amplified two fragments of 125 rRNA gene (417 pb and 470 pb). The original couple of primers are based on the sequence of 125 of Rama cates/hanna (Genbank accession number MIRCL2S). 17 (5° TITT GGT CCT AGC CTT ATTATC 3) with H424 (5° GGC ATA GGT GGG GGT ATC CTAAC).

Table 2 — Specimens examined in the present study Collection abbreviations used FD, Forest Department, Bangkok, PMNI, Field Museum, Chicago, KUHE, Graduate School of FD, Forest Environmental Studies, Kyoo University Japon, MNIN, Museum Nancotal d'Historie Museum, Chicago, Si, Sin thomas Table Collection of the Collec

| Species                    | Origin 168 / 128          | Collection<br>number 16S | Genbank<br>accession 165 | Collect on<br>number 12S | Genbank<br>accession 125 |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Buergersa buergeri         |                           | KUHE 26541               |                          | KUHE 26541               |                          |
| Bufo melanostichis         |                           |                          | AF249061                 |                          | U52721                   |
| Ceratobatrachus guentheri  | Solomon Islands           | ZMFK 50484               |                          | ZMFK 50484               |                          |
| Chaparana fansipani        | Sapa, Vietnam             | MNHN 1999 5818           |                          | MNRN 1999 5818           |                          |
| Eleutherodactylus cuneatus |                           |                          | X86310                   |                          | Y10944                   |
| Euphlyctis cyanophlyctis   | Cochin, India / Sri Lanks | MNHN 2000.650            | AY014366                 | WHT 0043C                |                          |
| Fejervarya cancrivora      | Sumatra                   | FMNH 256692              | AY014380                 | FMNH 256692              |                          |
| Fejervarya limnocharis     | Laos / Laos               | MNHN 1997 3932           | AF215416                 | MNHN 1997 5608           |                          |
| Hoplobatrachus chinensis   | Laos / Laos               | MNHN 1997 4900           | AY014368                 | MNHN 1997 5691           |                          |
| Ingerana baluensis         | Malaysin                  | FMNH 231085              |                          | FMNH 231085              |                          |
| Lankonectes corrugatus     | Sri Lanka                 | WHT 0020C                |                          | WHT 0020C                |                          |
| l umnonectes bisolui       | Phang Nga, Thailand       | MNHN 1998 19             |                          | MNHN 1998.19             |                          |
| Lunnonectes gyldenstolpel  | Victnam                   | MNHN 1998 4150           |                          | MNHN 1998 4150           |                          |
| Lunnonectes kuhtu          | Laos / Phang Nga, Thaand  | MNHN 1997 3904           | AF215415                 | FD P921                  |                          |
| Limnonectes macrocephalus  | Leyte, Philippines        | MV 365                   | 1                        | MV 365                   |                          |
| Limnonectes woodworth      | Leyte, Philippines        | MNHN 2000 612            |                          | MNHN 2000 612            |                          |
| Occidozyga lima            | Phroppines / Laos         | ZMB 50910                | AF215398                 | MNHN 1999 6113           |                          |
| Nychbatrachus sp.          | Ootacamund, India         |                          | AF215397                 |                          | AF215199                 |
| Nycubatrachus cl. aliciae  | -                         |                          | AF249018                 |                          | AF249063                 |
| Nychbatrachus major        | -                         |                          | AF249017                 |                          | AF249052                 |
| Paa bourreii               | Sapa, Victoam             | MNHN 1999 5861           |                          | MNHN 1999 5861           |                          |
| Potypedates eques          | Sri Lanka                 | WHT 0036C                | 1                        | WHT 0036C                |                          |
| Rana catesbeiana           | ~                         |                          | X12841                   |                          | MIRC12S                  |
| Rana temporarya            | Kobienz, Germany / France | ZFMIL 69883              | AF124135                 | MNHN 1998 5              |                          |
| Sphaerotheca physalis      | Myanmar                   | St 520491                |                          | SI 520491                |                          |
| Таузопана вазелевна        | Vietnam                   | MNHN 1997 \$155          |                          | MNHN 1997 5355           |                          |

with H898 (5° ACC ATG TTA CGA CTT GCC TCT 3') For the 16S rRNA gene, we amplified one fragment unsing the primers (of PA LUMI et al. 1991) 16SA-L (light chair, 5° CGC CTG TTTA TC AAA AACA T 3') and 16SB-H (heavy chair, 5° CCG GTC TGA ACT CAG ATC ACG T - 3'). We followed the PCR conditions as given in Vixets et al. (2000b) and the PCR products were purified and sequenced using automatic sequencers (ABI 377 or CEQ 2000 Beckmann) The sequences (see tab 2 for Genbank accession numbers) were aligned using the program Se-AI (RAWALL, 1995), and by taking account of the secondary structure of molecules (Kira, 1995, 1997). Gapped positions were excluded from analysis. Two outgroups and three ingroup sequences (Eleuthe odac) this cumeatur, Bulo melanosticus, Rana catecheruma, Nicibatrachus major, Nicibatrachus of alicue) from Genbank were further added to the alignment.

To assess whether the different gene fragments could be submitted to combined analysis, we tested all possible combinations using the partition homogeneity test (parisimon) method of Farris et al. 1995), as implemented in PAUP\*, version 4b8 (Swoefford, 2001). Prior to

phylogenetic reconstruction, we explored which substitution model fits our sequence data the best using the program MODELTEST (POSADA & CRANDALL, 1998). The presence of a significant phylogenetic signal was estimated using the permutation-tailed-probability (PTP) test with 100 replicates implemented in PAUP\*.

Phylogenetic analyses were carried out using PAUP\*. We calculated maximum parsimony (MP) and maximum likelihood (ML) trees. In the MP analyses we conducted heuristic searches with initial trees obtained by simple stepwise addition, followed by branch swapping using the TBR (tree bisection-reconnection) routine implemented in PAUP\*. Ten random addition sequence replicates were carried out. The ML trees were obtained using heuristic searches, using the substitution model proposed by MODELTEST.

Following HEDGES (1992), 2000 bootstrap replicates (FELSENSTEIN, 1985) were run in the MP analysis whereas only 100 (full heuristic) ML bootstrap replicates were possible because of computational constraints.

Furthermore, we used Bayesian inference in the program MrBayes 201 (HULLISPIRCE & RONQUIST, 2001). We run four simultaneous Metropolis-coupled Monte Carlo Markov chains for 500,000 generations, sampling a tree every ten generations. The initial set of generations needed before convergence on stable likelihood values ("burnin") was set at 50,000 (10 %) based on empirical evaluation.

### RESULTS

A chi-square test did not contradict homogeneity of base frequencies across taxa (df) = 78, P > 0 9). The partition homogeneity test did not reject the null hypothesis of congruence of the included gene fragments (1000 repheates; P > 0 5), thus not contradicting their suitability for combination in phylogenetic analysis. The PTP test resulted in a significant difference (P - 0.01) between the most parsimonous tree and trees generated from random permutations of the data matrix, demonstrating presence of significant phylogenetic signal After exclusion of gapped states, of 1122 characters included in the analysis, 504 were constant, 179 variable but parsimony uniformative, and 439 variable and parsimony-informative. Maximum parsimony analysis found one most parsimonius tree (2422 steps, consistency midex 0.414, retention index 0.412). MODELTEST proposed a Tamura-Net substitution model with a gamma shape parameter of 0.433, a proportion of invariable sites of 0.190, and user-defined substitution rates (A-G, 3.7290; C-T, 7.587; all other rates, 1) and base frequencies (A, 0.3857; C, 0.2267, G, 0.1407; T, 0.2469).

The ML analysis using the settings proposed by MODELTEST resulted in the tree shown in fig. 1. All species of Luminonectes (excluding L corringatus) were grouped as a homophyletic group, in which Tarlorian hoseleania was also included. Species of Fejervaria (once a subgenius of Luminonectes) did not directly cluster with Luminonectes. The included taxa placed by Dubois (1992) in the Dicroglossinate at subfamily of the Raindaci were a homophyletic lineage, which also included the genera Paa and Chapariana placed by the latter author in the Paini, a tribe then referred to the Rainnae but later transferred into the Dicroglossinae (Dubois et al., 2001, De Bois, 2003; Jasoa & Zhot, in press. Luminonetes)

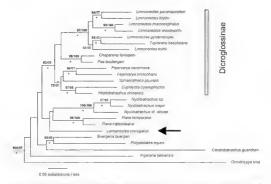

Fig. 1 Maximum likelihood phylogram cakulated by PAUP\* using a TRN + 1-G substitution model selected by MODELTEST, based on 1198 molecotides of the muchondrial 125 and 165 rRNA genes N-ambers are bootstrap-values (in percent; 100 and 2000 replicates) of maximum likelihood and maximum paramony analyses. Asterisis mark nodes that received posterior probability values of 99-100 °sm a Bayesian analyses. Values below 50 % are not shown. The arrow marks the STr. Lankas speeces. Lankanewice corrugation which personally was considered as member of the genus. Lankouscies in the subfamily Decroglossinae. Buto melanisistics and Electricovilus cumentar were used as outgroups front shown.

corrugatus was placed as sister group to a clade containing Newthatrachus and Rauta, the type-genus of the Rannae. Oecahozaga Inna was the outgroup to all other ranoids included, confirming its strong differentiation in the mitochondrial rRNA genes afready emphasized by Markmayou et al. (2000). Most of these groupings were also found in MP and NJ analyses frost shown) and received moderate to strong bootstrap support (fig. 1).

### DISCUSSION

#### RELATIONSHIPS OF LAVAAVECERS CORREGARS AND ENDINGS IN SOUTH ASIAN AND RANS

Our results confirm again the existence of a well-defined clade Dicroglossmae among the Ranidae, and provide support for at least three subclades in this subfamily, which can

taxonomically be considered as tribes (DuBots, 2003). The genera included in the present study were distributed as follows among these lineages (1) Limnonectini (Limnonectee and Tay Joruna), (2) Dictoglossini (Euphlyctis, Fejeruryu, Hoplobatrachus and Sphaerotheca); (3) Paini (Paa and Chaparuna).

Our data provide strong evidence that Lankameetes corrugatus does not belong to the Limnoncetin, let alone to the Dicroglossunae In our analysis this species was instead placed close to Nycribatrachus and Rana. However, bootstrap support for this grouping was low. Weak indications for relationships of Lankameetes to Nycribatrachus and Rana were also apparent from the results of Bossurt & Millankowitrica (2000) and Vences et al. (2000c). However, morphologically Lankameetes is well distinguished from these genera by several divergent characters such as its forked omosternum (unforked in Rana) or the rare paedomorphic presence of a functional lateral-line system in adults (Dusois & Ohilera, 2001), a character shared with the dicroglossine Euphilycits and the basal genus Occides; ga but absent in Rana or Nychtharachus.

The data set of BOSSUYT & MILINKOVITCH (2000) contained almost 2700 nucleotides of mitochondrial and nuclear genes, but their analyses did nevertheless not provide high support for relationships of Lankanectes to Rana or Nyctibatrachus Furthermore, no indications of close relationships of the species to other South Asian endemics (Indirana, Micrixalus, Nannophrys) have been found (Bossuyt & Millinkovitch, 2000; Vences et al. 2000c) ROLLANTS et al. (2004)'s results, based on a much smaller sample of Linnonectes than ours. also show that L. corrugatus does not belong in the Dicroglossinae clade and does not have any close relation with the Ranmae Lankanectes corrugatus would be placed in basal position of the Ranidae with the genus Nyctibatrachus, but no strong support exists for this relation Therefore we are inclined to assume that L. corrugatus is the sole known representative of a further endemic South Asian ranid lineage. This implies recognition of a new genus for this species, which may be at least provisionally placed in a subfamily Lankanectinae, of unclear affinities (Dt Bois & OHLER, 2001; Dubois, 2003, ROLLANTS et al., 2004) These data strongly confirm the importance of South Asia as a center of endemism of basal ranid lineages (BOSSLYT & MILINKOVITCH, 2001, ROELANTS et al., 2004). They also show that much more remains to be learned on the relationships among basal ranid lineages. Certainly, a much larger amount of molecular data is needed before a comprehensive scenario of the evolution of this group can be drawn.

#### GENERIC TAXONOMY OF LIMNONECTINI

Incidentally, our results provide additional support to previous data reparding relationships within the South-East Avan Limnonectin clade. All South-East Avans precise of Limnonectes we surveyed were included in a single subclade of the dicregiosine lineage. In this group, Limnonectes, exidensiolper (see Officia & Dr Boris, 1999) was placed as sister group of Taclinamia haschemia. The topology of our tree, as well as those of other recent studies (Esurgos) et al., 2000. Exans et al., 2003), indicate paraphyly of the genus Limnonectes as currently understood (DE Boris & OHISE, 2001). This does not necessarily imply that Taclorand should be synonymized with Limnonic etc. The genus Taclonam is well-defined by presence of made mating call (abbest in Limnonic etc.).

1962; OHLER et al., 1999). This latter character is particularly relevant in anuran generic taxonomy (Dubois, 1987, 1988, 2004). According to the precise suggestions of Dubois (2004), if confirmed the cladograms referred to would rather suggest that, beside Taylorana, three genera at least should be recognized in the Limnoncetini; (1) a first one, for which the nomen Elachyglossa Andersson, 1916 is available, including the species listed by OHLER & DUBOIS (1999) and possibly others such as Rana latueps Boulenger, 1882; (2) a second one, that should retain the nomen Limnonectes Fitzinger, 1843, for L. kuhlu and a few other species; (3) a third one, including most species of the grunniens and microdiscus groups of Dubois (1987 63) or of the subclades 2, 3 and 4 of EMERSON et al. (2000) and EVANS et al. (2003). No generic nomen has been associated with the latter group until now, but such a nomen might be available. Recent re-interpretation of morphological characters of the species originally described as Rana delacours by ANGEL (1928) and later placed in the subgenus Chaparana (Annandia) by Dubois (1992), now suggests that this species may be closer to Limnonectes blythii than to members of the tribe Paini (DUBOIS & OHLER, in preparation). As this species is the type-species of Annandia Dubois, 1992, the latter nomen might be available for the third genus outlined above. At any rate, until the cladistic relationships of Rana delacouri are clarified, it would appear better not to create a generic nomen for the latter group.

## "FANGED" FROGS AND THE CONCEPTS OF MONOPHYLY, HOMOPHYLY AND HOLOPHYLY

EMERSON et al. (2000-136) wrote that "the fanged frogs constitute a monophyletic group" and that "it seems appropriate, in the future, to refer to these frogs as members of the genus Limnonectes". While doing so, however, they did not provide a list of tax that they referred to this genus, so that one can infer that they probably adopted Dubors's (1992) concept of the latter, thus including the fang-bearing species Lankanectes corrugatus (as Limnonectes corrugatus)

However, our data once again show that the latter species is not a member of Limionectes, and that this genus as it has been understood until the work of DuBots & OHLIR (2001) is not monophyletic. Despite this apparent contradiction, the statement of EMIRNON et al. (2000) regarding monophyly of "fanged" frogs was not incorrect actually, all species studied by these authors apparend as a clader in their molecular analysis, and were not para or polyphyletic relative to the other taxa studied. This problem is a more general one in phylogenetic studies, especially those relying on molecular data. In many cases, because of material limitations, such studies can include only some of the species of the group whose monophyly is to be tested. However, as noted by Bosstyr's & De Boss (2001, 4), the large impact of species sampling on cladistic analysis should not be underevaluated. This has long been known for cladistic studies based on morphology. "Ideally, all known taxa of a group should be included in analysis, since omission can lead to misinterpretation of transformation series (...) and of relationships (...)" (ARNOLD, 1981; 29).

Part of the confusion is mostly semantic, being rooted in the use of the unclear term monaphiletic. This term was introduced in scientific literature by Hakekit (1868) as an antony in to polyphiletic, but Haksita (1950) redefined it as an antonym to both polyphiletic and paraphiletic, a new concept introduced by him. The Hennigian definition of a monophyletic group, adopted by many current authors, can be worded as follows: "Me group that

includes a common ancestor and all of its descendants" (Wiley, 1981; 34). In logical terms, this means that a monophyletic group has two qualifications, uniqueness (non-polyphyly) and completeness. Like all double concepts, this can be sorted in two distinct concepts, for which, in order to avoid the confusions linked to the use of the unclear term monophyletic, two distinct terms have been proposed: homophyletic (Dubos), 1986, 1988) for unique or non-polyphyletic, and holophyletic (ASHLOCK, 1971) for unique and complete. Many authors now use the term monophyletic for the latter concept, but then, if they claim that a group is unique and complete, they should provide the complete list of included taxa, at least among the taxa then known and recognized as valid by zoologists in the taxon (family or even higher taxon) under study.

Because many clades certainly contain extinct species, sometimes in considerable number, whose fossils will never be found, absolute completeness of sampling of taxa will remain impossible in many zoological groups. Even the goal of completeness of sampling of extant taxa is often unrealistic because, despite the ongoing and even accelerating high rate of discovery of new species, it is clear that many or most extant animal species are not even known (and certainly not taxonomically described) yet. But a different thing is to realise that, among the species that we have discovered and described, stating that a group is complete means that we have identified all those that are members of a given clade. This will be done only when all species have been properly studied with the techniques (molecular, morphological or other) that we use to allocate them to clades. The example of Lankanectes shows that any single species, once seriously studied, may contradict our previous hypotheses. In this case, one can argue that its strange geographical distribution might have indicated long ago that L. corrugatus was an intruder in Lunnonectes, but this is not always the case. Thus, in the same frog group, the case of the species Rana delacourt mentioned above, if confirmed, would illustrate a rather frequent situation in which neither geographical distribution nor overall morphology had allowed to suspect wrong cladistic allocation of a species: in such cases, the proper study of a single species may have nomenclatural implications, e.g. if this species is the type of a nominal genus.

Therefore, in many cladistic analyses: especially molecular, as only a partial list of taxa has been actually studied, it would be more prudent and exact to state that the group composed of these studied taxa is homophy lette, i.e. non-polyphyletic, without going further in inferring the actual cladistic position of taxa whose existence is known but that were not examined in the study. Only when all known potentially related taxa have been properly studied and allocated a place in the cladogram is it justified to state that a group appears non-polyphyletic and complete, i.e. "monophyletic" or, better as fully unambiguous, holophyletic.

### RÉSUMÉ

Depuis plus de 15 uns, le genre Limionectes (Randae, Dicroglossinae, Limionoceturi) a regroupé plusieurs dizames d'espèces du Sud Ext de l'Asse, ains qu'une espèce solée provenant du Sri Laika, L'eorragatus. Nous avons analysé 1198 paires de base des gênes ARNi mitochondriaux. 125 et 165 de L'eorringatus, des representants de tous les principaux sous-groupes de Liminorier est de plusieurs genres qui semblent proches. Les donnies onti

permis d'exclure clairement l'espèce du Sri Lanka des Lumionectes du Sud-Est de l'Asie. De plus, celle-ci semble se rapprocher des genres Rama et Nychbatrachus, ce qui étaye la reconnaissance récente du genre monotypique Lunkanetes pour L. corrugatus. Les spécialisations morphologiques de cette espèce confirmant qu'elle serait la seule représentante connue d'une lignée de Raindes endémique de l'Asie du Sud, une region de grande importance comme centre de diversité et d'endémisme de cette famille. Nos données suggérent ejaglement quelques commentaires sur la taxinomie génerique de la tribu des Liminonectini. En contradiction avec les précédents résultats sur le monophy létisme de Liminonectes, elles mettent l'accent sur un problème général de terminologie dans les études phylogenétiques. Nous proposons d'utiliser le terme homophylétique pour des groupes pour lesquels les données disponibles ne sont pas contradictoires avec l'hypothèse de monophylétisme, mais dont le contenu est encore incomplet ou incertain

#### ACKNOWLEDGEMENTS

For the help received in Sri Lanka, we thank Rohan Pethiyagoda and Kelum Manamendra-Arcacheth We are grateful to Annemarie Ohler, Stephane Groeyean and Renaud Boistel (Paris) and to Alan Resetar (Cheago) for providing tissues of several Assan and Oriental frog taxa. Franco Andrenoe provided useful comments on the manuscript. This work was supported by the PPF "Faune et flore du sud-est assatique" of the Paris Museum.

### LITERATURE CITED

- ANGLL, M. F., 1928 Sur une espèce nouvelle de grenouille du Tonkin, appartenant au genre Rana. Bull. Mus. natn. Hist. nat., 34: 319-320.
- ARNOLD, E. N., 1981 Estimating phylogenies at low taxonomic levels. Z. "nol. Syst. Evol-forsch., 19.
  1-35
- ASHLOCK, P. D., 1971. Monophyly and associated terms. Syst. Zool., 20: 63-69
- BARRON, E. J., HARRISON, C. G. A., SLOAN, J. L., II & HAY, W. W., 1981. Paleogeography, 180 million years ago to the present. Ecol. Geol. Helveticae, 74, 443-470.
- BUU S D & BOSSUYT, F. 2003 New frog family from India reveals an ancient biogeograph.call.ink with the Sevehelles. Nature, 425, 711-714.
- BLOMMERS-SCHLOSSER, R. M. A., 1993. Systematic relationships of the Mantellinae Laurent 1946. (Anura Ranoidea). Ethol. Ecol. Evol., 5, 199-218.
- Bosst YT, F & Dt Bots, A. 2001 A review of the frog genus Philantus Gistel, 1848) (Amphibia, Anura, Ramdae, Rhacophorinae). Zeylunica, 6 (1): 1-112.
- BOSSLYT, F. & MILINGOVICH, M. C. 2000. Convergent adaptive radiations in Madagascan and Asian rand frogs reveal covariation between larval and adult traits. Proc. natl. Acad. Sci. U.S.A. 97 (12) 6:85-6:90.
- ----- 2001 Amphibians as indicators of early Tertiary "Out-of-India" dispersal of veriebrates. Science, 292–93-95

  BOLLINGE R. G. A. 1920 A monograph of the South Asian, Papuan, Melanesian, and Australian from
- of the genus Rina Rec indian Mus., 20: 1-226
- DUBOIS, A., 1981. Liste des genres et sous-genres nominaux de Ranoidea (Amphibiens, Anoures) du monde, avec identification de leurs especes-types, conséquences nomenclaturales. Mont. zool. tual., (n.s.). 15 (suppl.) 225-2384

- ----- 1986. A propos de l'emploi controversé du terme "monophylétique"; nouvelles propositions. Bull. mens. Soc. linn. Lyon. 55: 248-254.
- ---- 1987. Miscellanea taxinomica batrachologica (I). Alytes, 5 (1-2): 7-95.
  - ---- 1988. The genus in zoology: a contribution to the theory of evolutionary systematics. Mém. Mus. natn. Hist. nat., (A), 140: 1-123.
- ---- 1992. Notes sur la classification des Ranidae (Amphibiens Anoures). Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 61: 305-352.
- ----- 1999. Miscellanea nomenclatorica batrachologica. 19. Notes on the nomenclature of Ranidae and related groups. Alvies. 17 (1-2): 81-100.
- ---- 2003. True frogs (Ranidae). In: M. HUTCHINS, W. E. DUELIMAN & N. SCHLAGER (ed.), Grzimek's animal life encyclopedia, 2<sup>nd</sup> edition, Volume 6, Amphibians, Farmington Hill, Michigan, Gale Group: 245-264.
- ---- 2004. Developmental pathway, speciation and supraspecific taxonomy in amphibians. 2. Developmental pathway, hybridizability and generic taxonomy, Alytes, 22 (1-2): 38-52.
- DUBOIS, A. & ÖHLER, A., 2000. Systematics of Fejervarya linmocharis (Gravenhorst, 1829) (Amphibia, Anura, Ranidae) and related species. 1. Nomenclatural status and type-specimens of the nominal species Rana linmocharis Gravenhorst. 1829. Afters. 18 (1-2): 15-50.
- 2001. A new genus of Ranidae (Amphibia, Anura) from Sri Lanka. Alytes, 19 (2-4): 81-106.
- DUBOIS, A., OHLER, A. & BUU, S. D., 2001. A new genus and species of Ranidae (Amphibia, Anura) from southern India. Alvies, 19 (2-4): 53-79.
- Duellman, W. E. & Trueb, L., 1985. Biology of amphibians. New York, McGraw-Hill, "1986": i-xix + 1-670.
- DUTTA, S. K., 1997. Amphibians of India and Sri Lanka. (checklist and bibliography). Bhubaneswar, Odyssey Publishing house: [i-iii] + i-xiii + 1-342 + i-xxii.
- DUTTA, S. K. & MANAMENDRA ARACHCHI, K., 1996. The amphibians fauna of Sri Lanka. Colombo, Wildlife Heritage Trust of Sri Lanka: 1-232.
- EMERSON, S. B. & BERRIGAN, D., 1993. Systematics of Southeast Asian ranids: multiple origins of voicelessness in the subgenus Limnonectes (Fizinger). Herpetologica, 49 (1): 22-31.
- EMERSON, S. B., INGER, R. F. & ISKANDAR, D., 2000. Molecular systematics and biogeography of the fanged frogs of Southeast Asia. Mol. Phyl. Evol., 16: 131-142.
- EMERSON, S. & VORIS, H., 1992. Competing explanations for sexual dimorphism in a voiceless Bornean frog. Funct. Ecol., 6: 654-660.
- EMERSON, S. & WARD, R., 1998. Male secondary sexual characters, sexual selection, and molecular divergence in fanged ranid frogs of Southeast Asia, Zoo. J. Linn. Soc. 122: 537-553.
  EVANS, B. J., BROWN, R. F., McGuire, J. A., Supristria, J., ANDAYANI, N., DIESMOS, A., ISKANDAR, D.,
- EVANS, B. J., BROWN, R. F., MICUURE, J. A., SUPRIAINA J., ANDAYAN, N., DIESMOS, A., ISKANDAK, D., MELNICK, D. J. & CANAMELLA, D. C., 2003. – Phylogenetics of fanged frogs: testing biogeographical hypotheses at the interface of the Asian and Australian faunal zones. Syst. Biol., 52 (6): 794-819.
- FARRIS, J. S., KÄLLERSJÖ, M., KLUGE, A. G. & BULT, C., 1995. Testing significance of incongruence. Cladistics, 10: 315-319.
- FELSENSTEIN, J., 1985. Confidence limits on phylogenies: an approach using the bootstrap. Evolution, 39: 783-791.
- HAECKEL, E., 1868. Natürliche Schöpfungsgeschichte. Berlin, Reimer: i-xvi + 1-568, front + pl. 1-8 + p. 204 b-c.
- HAY, J. M., RUVINSKY, I., HEDGES, S. B. & MAXSON, L. R., 1995. Phylogenetic relationships of amphibian families inferred from DNA sequences of mitochondrial 12S and 16S ribosomal RNA genes. Mol. Biol. Evol., 12 (5): 928-937.
- HEDGES, S. B., 1992. The number of replications needed for accurate estimation of the bootstrap P-value in phylogenetic studies. Mol. Biol. Evol., 9: 366-369.
- HENNIG, W., 1950. Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik. Berlin, Deutscher Zentralverlag: 1-370.
- HUELSENBECK, J. P. & RONQUIST, F., 2001. MrBayes: Bayesian inference of phylogenetic trees. Bioinformatics, 17: 754–755.
- JIANG, J.-P. & ZHOU, K. Y., in press. Phylogenetic relationships among Chinese ranids inferred from sequence data set of 12s and 16s rDNA. Herp. J.

- KJER, K. M., 1995. Use of rRNA secondary structure in phylogenetic studies to identify homologous positions: an example of alignment and data presentation from the frogs. Mol. Phyl. Evol., 4 (3): 314-330.
- 314-330. — 1997. – An alignment template for amphibian 12S rRNA, domain III: conserved primary and secondary structural motifs. J. Herp., 31: 599-604.
- KOSUCH, J., VENCES, M., DUBOIS, A., OHLER, A. & BÖHME, W., 2001. Out of Asia: mitochondrial DNA evidence for an Oriental origin of tiger frogs, genus Hoplobatrachus. Mol. Phyl. Evol., 21: 398-407.
- MARMAYOU, J., DUROIS, A., OHLER, A., PASQUET, E. & TILLIER, A., 2000. Phylogenetic relationships in the Ramidae Independent origin of direct development in the genera Philautus and Tuylorman, C. Acad. Sci. Paris, Sciences de la Vie, 323: 287-297.
  OHLER, A. & DUROIS, A. 1999. – The identity of Elachryglosas gridenstolped Andersson, 1916 (Amphibia).
- Ranidae), with comments on some aspects of statistical support to taxonomy. Zoologica scripta, 28 (3-4): 269-279.
- OHLER, A., GROSJEAN, S. & HOYOS, J. M., 1999. Observation de la construction d'un nid chez Taylorana hascheana (Anura: Ranidae). Revue fr. Aguariol., 26: 67-70.
- PALUMBI, S. R., MARTIN, A., ROMANO, S., McMILIAN, W. O., STICE, L. & GRABOWSKI, G., 1991. The simple fool's guide to PCR, Version 2.0. Privately published document compiled by S. Palumbi, Dept. Zoology, Univ. Hawaii, Honolulu, HI, 96822.
- Dept. Zoology, Oniv. Hawaii, Honolulu, H., 998.22.
  PETERS, W., 1863. Mitthellung über eine neue Schlangengattung, Styporhynchus, und verschiedene andere Amphibien des zoologischen Museums. Monatsh. königl. Akad. Wiss. Berlin, 1863: 399-413.
- POSADA, D. & CRANDALL, K. A., 1998. MODELTEST: testing the model of DNA substitution. Bioinformatics, 14: 817-818.
- RAMBAUT, A., 1995. Se-Al. Sequence Alignment Editor Version 1. dl. Department of Zoology. University of Oxford.
- ROELANTS, K., JIANG, J. & BOSSUYT, F., 2004. Endemic ranid (Amphibia: Anura) genera in southern mountain ranges of the Indian subcontinent represent ancient frog lineages: evidence from molecular data. Mol. Phyl. Evol., 31: 730-740.
- STOREY, B. C., 1995. The role of mantle plumes in continental breakup: case histories from Gondwanaland. Nature, 377: 301-308.
- STOREY, M., MAHONEY, J. J., SAUNDERS, A. D., DUNCAN, R. A., KELLEY, S. P. & COFFIN, M. F., 1995. –
  Timing of hot spot-related volcanism and the breakup of Madagascar and India. Science, 167:
- SWOFFORD, D. L., 2001. PAUP\*. Phylogenetic Analysis Using Parsimony (\*and Other Methods). Version 4. Sunderland, Sinauer Associates.
- TAYLOR, E. H., 1962. The amphibian fauna of Thailand. Univ. Kansas Sci. Bull., 43: 265-599.
- VINCES, M., GLAW, F., KOSUCH, J., DAS, I. & VEITH, M., 2000a. Polyphyly of Tomospiema (Amphibia: Ranidae) based on sequences of the mitochondrial 168 and 125 R/NA genes, and ecological biogeography of Malagasy relict amphibian groups. In: W. R. LOURINÇO & S. M. GOODMAN (ed.). Diversité et endémisme de Madagascur, Paris, Mémoires de la Société de Biocographic 229-242.
- VENCES, M., KOSUCH, J., LÖTTERS, S., WIDMER, A., JUNGFER, K.-H., KÖHLER, J. & VETH, M., 2000b. Phylogeny and classification of poison frogs (Amphibia: Dendrobatidae), based on mitochondrial 16S and 12S ribosomal RNA gene sequences. Mol. Phyl. Evol., 14; 34-40.
- VENCES, M., WANKE, S., ODIERNA, G., KOSUCH, J. & VEITH, M., 2000c. Molecular and karyological data on the south Asian ranid genera Indirana, Nyetibatrachus and Nannophrys (Anura: Ranidae). Humadryad, 25: 75-82.
- WILEY, E. O., 1981. Phylogenetics. The theory and practice of phylogenetic systematics. New York, Wiley: i-xv + 1-439.

Corresponding editor: Franco Andreone.



© ISSCA 2004



International Journal of Batrachology published by ISSCA

#### EDITORIAL BOARD

Chief Editor; Alain Dubois (Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Museum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France; <adubois@mnhn.fr>).

Deputy Editor: Thierry Loot (Laboratoire d'Ecologie animale, Université d'Angers, 2 boulevard Lavoisier, 49045 Angers Cedex, France; <a href="mailto:shift:nierry.lode@univ-angers.fr">nierry.lode@univ-angers.fr</a>).

Conservation Editor: Stephen J. RICHARDS (Vertebrates Department, South Australian Museum, North Terrace, Adelaide, S.A. 5000, Australia; <Richards.Steve@saugov.sa.gov.au>).

Editorial Board: Franco Asoustose (Torino, Italy); Lauren E. Bicows (Normal, USA); Janalee P. CALUWILL (Norman, USA); Ulissee CARAMSCH (Risk of latenies, Brazil); Claudie Costuse (Perpignan, France); C. Kenneth Dorso, Jr. (Gainesville, USA); Günter Gollasson (Wien, Austria); Heinz Grillers (Wien, Austria); Hallanday (Millon Keynes, United Kingdom); W. Ronald Hyrav (Washington, USA); Esteban O. LAVILLA (Tucumán, Argentina); Massfumi Maxix (Kyoto, Japan); Alain PAGANO (Angers, France); John C. Povyrova (Gandon, England); Miguel Vesexes (Konstana, Germany).

Technical Editorial Team (Paris, France); Alain DuBois (texts); Roger Bour (tables); Annemarie Ohler (figures).

Book Review Editor: Annemarie Ohler (Paris, France).

#### SHORT GUIDE FOR AUTHORS

(for more detailed Instructions to Authors, see Alytes, 1997, 14: 175-200)

After publishes original papers in English, French or Spanish, in any discipline dealing with amphibians. Beside articles and notes reporting results of original research, consideration is given for publication to synthetic review articles, book reviews, comments and replies, and to papers based upon original high quality illustrations (such as colour or black and white photographs), showing beautiful or rare species, interesting behaviours, etc.

pauri às colour or talet, alle waite pinciographis, showing reatour or rate speces, interesting tenaviours, etc. The title should be followed by the name(s) and address(es) of the author(s). The text should be rypewritten or printed double-spaced on one side of the paper. The manuscript should be organized as follows: English abstract, introduction, material and methods, results, discussion, conclusion, French or Spanish abstract,

acknowledgements, literature cited, appendix.

Figures and tables should be mentioned in the text as follows: fig. 4 or tab. 4. Figures should not exceed 16 × 24 cm. The size of the lettering should ensure its legibility after reduction. The legends of figures and tables should be assembled on a separate sheet. Each figure should be numbered using a pencil.

References in the text are to be written in capital letters (BOURRET, 1942; GRAF & POLLS PELAZ, 1989; INGER et al., 1974). References in the *Literature Cited* section should be presented as follows:

BOURRET, R., 1942. – Les batraciens de l'Indochine. Hanoi, Institut Océanographique de l'Indochine: i-x + 1-547, pl. 1-4.

GRAF, J.-D. & POLLS PELAZ, M., 1989. – Evolutionary genetics of the Rana esculenta complex. In: R. M. DAWLEY & J. P. BOGART (ed.), Evolution and ecology of unisexual vertebrates, Albany, The New York State Museum: 202 202.

INGER, R. F., VORIS, H. K. & VORIS, H. H., 1974. – Genetic variation and population ecology of some Southeast Asian frogs of the genera Bufo and Rana. Biochem. Genet., 12: 121-145.

Manuscripts should be submitted in triplicate either to Alain Denots (address above) if dealing with amphibian norphology, anatomy, systematics, biogogorphic volutions, genecies, anomalies or developmental biology, or to Thierry Lori (address above) if dealing with amphibian population genetics, ecology, ethology or the third or the proposition of the p

If possible, after acceptance, a copy of the final manuscript on a floppy disk (3 % or 5 ¼) should be sent to the Chief Editor, We welcome the following formats of text processing (1) preferable, Ms Word (1.1 to 6.0, DOS or Windows). WordPerfect (4.1 to 5.1, DOS or Windows) or WordStar (3.3 to 7.0); (2) less preferable), formated DOS (ASCII) to DOS-formated MS Word for the Macintonis (to a 3 %) high density 14 4M of Roppy disk only).

Page charges are requested only from authors having institutional support for this purpose. The publication of clour photographs is charged. For each published paper, 25 free reprints are offered by ISSCA to the author(s). Additional reprints may be purchased.



Published with the support of AALRAM
(Association des Amis du Laboratoire des Reptiles et Amphibiens
du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France).
Directeur de la Publication: Alain Dusois.
Numéro de Commission Partiaire: 64851.

# **Contents**

| Alain Dubois                                                                                                                                                                              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| The higher nomenclature of recent amphibians                                                                                                                                              | 1-14  |
| Miguel Vences, Cindy Woodhead, Parfait Bora & Frank Glaw<br>Rediscovery and redescription of the holotype of Mantella manery                                                              | 15-18 |
| Alain Dubois                                                                                                                                                                              |       |
| Developmental pathway, speciation and supraspecific taxonomy<br>in amphibians.                                                                                                            |       |
| 1. Why are there so many frog species in Sri Lanka?                                                                                                                                       | 19-37 |
| Alain Dubois                                                                                                                                                                              |       |
| Developmental pathway, speciation and supraspecific taxonomy<br>in amphibians.                                                                                                            |       |
| 2. Developmental pathway, hybridizability and generic taxonomy                                                                                                                            | 38-52 |
| Magali Delorme, Alain Dubots, Joachim Kosuch & Miguel Vences Molecular phylogenetic relationships of Lankanectes corrugatus from Sri Lanka: endemism of South Asian frogs and the concept |       |
| of monophyly in phylogenetic studies                                                                                                                                                      | 53-64 |

Alytes is printed on acid-free paper.

Alytes is indexed in Biosis, Cambridge Scientific Abstracts, Current Awareness in Biological Sciences, Pascal, Referativny Zhurnal and The Zoological Record.

Imprimerie F. Paillart, Abbeville, France. Dépôt légal; 4º trimestre 2004.

-----